Dans le Languedoc

CONFERENCE D'HELSINKI

Breiner (U.R.S.S.): ni vainque

as, ni gagnants, ni perdank

poè à Hei- Pius précisement des le contre pour le mune des Etats participant de la contre de la forme que les lu jorne qui ce real sobre de la contre de la contr

L'essentiel de ce qui au de dans le document ind que personne ne doit au sant sur telle ou te

negociations sont tels a ni ramquent ni perdant perdant perdant ni perdant perdant perdant de la raison ni mande a gaste i pari et de l'Ouert, tersiei de

et de l'Ouert, perpis à socialistes et applicant bres d'alliances et terre

et grands. Ont ga

THE DECLARATION OFFICIELLE A XXX

hopie tenonce devant 10.11

ex revendications sur Dilon

of spanished by judges to second com-

A That ethiopies. M. Secretaries

Mad Pare for donner du "

Marie 1000 - 10 10:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10

D-ezc.

to a de son clis anno de la maria de la maria de la Terretaura de la maria della maria della maria della maria della della maria della mar

Matter de garante cur y la later m et des de rous la la later

COVER 23 2-2 22223

Miles ers in a 220 1

Water pas or market

Tione ser la

A la manifement de preside

**Giome**nte en consolerario

Avera la roma in 1931

Someters of the burgers

FOUA DE LA COMP

i 🕼 general iz izminis P

MAN STATE

SOLIES PROMISE

de Paral et de 2 se

M. Manamer 2 : 2 Estat

New York To Law years.

Selen 14 - 2 decre de la constante de la const

Dieces no

to a silicon de la constante d

menture ne constitution.

tique « decide and » and self-

feveral 0.3

postario de la companya de la compan

(FLCS

AND THE REST OF THE PARTY OF TH

Lund of the second

**dipe**ndance to 0,000

ide de despuis de de

Les viticulteurs ont barré routes et voies ferrées

LIRE PAGE 18



Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Abrette, 1 0A: Maroc, 1,30 dir.; funtsie, 100 m.; Aliemagne, 1 DM; Autricue, 8 sch.; Selpique, 10 M; Canada, 60 c. cts; Canemari, 2,75 kr.; Espagne, 22 gés.; Grande-Britagne, 16 p.; Greca, 18 dr.; Iran, 45 ris.; Italie, 250 l.; Libas, 125 p.; Luxembourg, 18 fr.; Nurvége, 2,75 kr.; Pays-Sas, 0,30 ft.; Portugal, 11 esc.; Subda, 2 kr.; Sulsan, 0,50 fr.; U.S.A., 65 cts; Yangoslavie, 10 n. die.

5, RUE DES STALIENS 15427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. 4207-23 Paris Telex Paris no 63572 Tél : 770-91-29

#### LA CLOTURE DE LA CONFÉRENCE D'HELSINKI

# M. Ford affirme que la détente la crise d'autorité ressentie au Portugal

Les grands mots

On peut se demander ce qui restera des débats d'Helsinki une fois les lampions éteints ou, plutôt, comment les chefs des trentecinq nations réunies dans la capitale finlandaise vont faire pour convaincre les opinions que les vibrants propos tenus à la tribune sur la paix universelle ne sont pas que vains mots. M. Ford, par exemple, a cru pouvoir établir un parallèle entre l'acte final de la conférence et les grands principes de la Constitution américaine, qui règlent la vie de ce pays depuis deux cents ans. A qui fera-t-on croire que les documents d'Helsinki sont promis à la même efficacité?

Chacun, pour commencer, 2 « tiré la converture » à lui en choisissant dans l'acte final les dispositions qui lui convenaient le mieux. Même l'interprétation qui en est faite n'est pas la même pour tous. Pour M. Ceause les dirigeants d'autres petits pays du centre et de l'est de l'Europe l'évocation des principes d'égalité et de souveraineté sert évidemment à protéger une indépendance nationale fragile des appétits et des pressions du puissant voisin de l'Est. Pour M. Brejney, les mêmes principes doivent surtout justifier, au nom de la non-ingérence, le maintien de la limitation interne aux libertés individuelles qui a placé les représentants soviétiques sur la sellette tout au long des négociations. Quant à M. Ford. il met en valeur son attachersent aux principes cémocratiques non seulement pour attirer l'attention sur les points faibles de son partenaire, mais aussi pour satisfaire une opinion qui, alertée par Solienitsyne, a d'Helsinki un abandon des pays d'Europe de l'Est à leur sort.

Il est vrai que le cynisme de ceririns propos n'est pas l'ait pour calmer les réticences. M. Husak, représentant de la Tchécoslovaquie « normalisée ». après avoir dénoncé l'occupation de son pays par les Allemands en 1938, a fait le silence sur une autre occupation, qui dure encore. M. Demirel, chef du gouvernement turc, a affirmé tout de go que les dispositions de l'acte final -- qu'il signe avec tous ses collègues, ce vendredi -- ne s'appliquent pas à Chypre, notamment tivité de Mgr Makarios à la confé

Mais le discours du représentant d'Ankara a attire l'attention sur un fæit que les organisateurs de la conférence n'avaient sans doute pas prévu lorsqu'ils se lancèrent dans cette entreprise il y a deux ans : le conflit le plus sérieux qui couve en Europe aujourd'hui n'oppose pas l'Est à l'Ouest; c'est un conflit entre deux membres de l'alliance atlantique, et personne ne semble en esure de l'atténuer dans un avenir préviaible. M. Ford. aux prises avec son Congrès pour la reprise des fournitures militaires à la Turquie, n'est pas, de ce point de vue, le moins impuissant. Les membres de la Communauté européenne prendront-ils le relais. comme ils s'y efforcent avec la médiation italienne ? La désunion et la maladresse dont ils ont fait preuve à l'égard du Portugal autre point troublé du « flanc sud » de l'OTAN — ne sont pas de bon augure pour cette mission. En dehors des discussions sur la

monnaie et l'économie occidentsles, qui reprendront dans d'autres enceintes, un autre problème mentionné par divers participants semble faire l'objet d'une équivoque : pour les Occidentaux notamment MM. Ford et Schmidt. l'acte final d'Helsinki concerne aussi Berlin-Ouest, bien qu'aucun représentant de cette « entité géographique » n'ait participé à la C.S.C.E. M. Brejnev et ses collègues de l'Est font, bien entendu. silence sur ce point. Est-ce à dire, comme l'affirme l'hebdomadaire ouest-allemand « Stern ». que l'U.R.S.S. et ses alliés se réservent le droit et la possibilité d'y employer la force ? C'est aller un peu vite en besogne, mais cette lacune de l'acte final ponrrait donner lieu à complications dans

Les che's d'Etat et de gouvernement de trente-cinq pays d'Europe et d'Amérique du Nord signent ce vendredi après-midi 14 août l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.).

Parlant, ce vendredi matin, après le président portugais Costa Gomes, le président Ford a notamment déclaré : a La détente ne doit pas être une rue à sens unique. » Il a souligné l'importance que son pays attache à la liberté de circulation des hommes et des idées. M. Ford a été le plus applaudi de tous les orateurs qui ont pris jusqu'à présent la parole — note l'AFP. M. Brejnev et les autres délégations de l'Europe se sont joints à ces applaudissements. Sont encore intervenus, les représentants de Malte, des Pays-Bas, de Monaco, de la Norvège et de la Roumanie. Le tirage au sort a désigné, pour la séance de l'après-midi, les délégués du Liechtenstein, de Saint-Marin, du Luxembourg et du Saint-Siège.

Le président Giscard d'Estaing a été l'hôte à déjeuner, ce pen dredi, du président Ford. Il avait pris son petit déjeuner avec M. Caramanlis (Grèce). Jeudi soir, il avait eu des entretiens avec le maréchal Tito, le président Kekkonen et le chef du gouvernement espagnol, M. Arias Navarro. M. Brejnev a notamment rencontré jeudi premier ministre turc, M. Demirel, et le chancelier Schmidt.

La controverse sur Chypre a tenu la vedette des séances de travail de jeuds. Quant au déjeuner Ford-Giscard d'Estaing-Schmidt-Wilson de jeudi, il s'est achevé dans la confusion, le porte-parole mand ayant annoncé qu'une conférence monétaire à cinq (avec le Japon) avait été décidée, ce que M. Kissinger démentait.

#### De notre envoyé spécial

Helsinki - Un certain esprit, « l'esprit d'Helsinki », s'est-il créé à la C.S.C.E. ? M. Wilson, malgré son scenticisme. I'a senti souffler et l'a dit jeudi, dans une conférence de

Le Premier britannique était-ce hypocrisie ou Ironie? — s'est également félicité que M. Brejnev, dans son discours du matin, se soit prononcé aussi nettement en faveur du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats. Déclarant qu'il croyait en la sincérité-du chet-du parti communiste soviétique, il a ajouté, non sans perfidie, qu'il se demandail dans quelle situation se trouveraient certains pays si M. Brejnev avait

L'ANCIEN CHEF D'ETAT MAJOR DE LIN PIAO RÉAPPARAIT EN PUBLIC

(Live page 20.)

Tchécoslovaquie).

M. Kissinger, même si les Occidentaux ont trouvé un peu fort qu'il ait posé son pays en champion de ne. Il a évité tout triomphalieme Mettant naturellement l'accent sur la détente, devenue depuis quelques années le maître mot de la politique extérieure soviétique, il a exprimé le vœu de la voir se prolonger sur le plan militaire. Ce vœu a été repris notamment par M. Tindemans, premier ministre belge, et par son homologue suédois, M. Palme.
M. Giscard d'Estaing, en revanche,
s'est nettement prononcé jeudi contre
les négociations sur la réduction des
forces en Europe (M.B.F.R.) sans les
commer. Une del de plus le Europe
de dia République a annoncé
de auce plaistr a cue le cinquième nommer. Une tois de plus, la France s'est faite le champion d'une défense indépendante et du bilatéralisme dans les rapports entre nations.

fait la même déclaration Il y a

hult ans (solt avant l'invasion de la

Le discours de M. Brejnev a été

conciliant », selon les termes de

JEAN SCHWŒBEL (Lire la suite page 2.)

d'aujourd'hui comme une course automobile : lorsque l'un des concurrents aborde un virage qu'il ne connaît pas, il ralemtira ou sortira de la route. Dans les

deux cas, il sera dépassé par d'autres concurrents qui, dispo-sent d'une carte très précise ou

connaissant le parcours antici-pent assez tôt le contours du virage pour maintenir sans risque une vitesse élevée.

Aujourd'hui, cette métanhore

très simple permet de mesurer l'importance de la dimension

temporelle dans la conduite de la politique économique. L'his-toire économique est en fait un

long parcours, avec des ornières, des virages et des embouteillages. Une crise est un virage, plus ou moins accusé. La crise actuelle peut être le moment d'une réorientation des activités, de la recorentation des activités, de la recorentation des activités, de la recorentation des activités, de la recorent d'une represent d'une represent d'une represent des la contraction des activités de la recorent d'une requelle division.

reomentation des activités, de la naissance d'une nouvelle division internationale du travail, et même, dans certains pays, de l'émergence d'un nouveau modèle

de consommation. Les conditions dans lesquelles chaque nation

prend ce virage déterminent pres-que entièrement sa position à la sortie, c'est-à-dire sa dépendance

à l'égard des autres dans l'après-

a l'égard des autres nans l'apra-crise. Or, si la façon de négocier un virage dépend de ce que l'on sait de son tracé, la conduite de la politique économique dépend

de ce que l'on pressent de l'ave-nir. Aujourd'hui, certaines écono-mies ralentissent devant l'inconnu

et s'installent dans la récession ; d'autres accélèrent et dérapent

dans l'inflation. Aucune ne sem-ble connaître (ni deviner) suffi-

samment clairement les mécanis-

nes à venir pour pou voir maintenir sans danger inflation-niste un rythme élevé de la pro-duction tout en la réorientant

APRÈS LA RÉUNION DU CONSEIL DE LA RÉVOLUTION

# ne doit pas être à sens unique | paraît s'étendre maintenant à l'armée

Le général Costa Gomes annonce que le gouvernement est constitué

En arrivant à Helsinki, le président Costa Gomes a annonc jeudi 31 juillet, que le nouveau gouvernement portugais était forme et que sa composition serait rendue publique samedi. La présence, auprès du chef de l'Etat du capitaine de vaisseau Manuel Martins Guarreiro laissait supposar qu'il détiendrait le portefeuille des affaires étrangères. Le général Costa Gomes a assuré, dans son intervention à la conférence qu' « il n'existe aucune ingérence soviétique an Portugal, pays jouissant des meilleures relations avec l'U.R.S.S. et avec les Etats-Unis ».

M. Mario Soures, secrétaire général du P.S. portugais, actuellement à Stockholm, a commenté en termes modérés les menaces de « dure répression » du général Otelo de Carvalho, les tenant pour e conjoncturelles ». Enfin, à Amadora, la remise à la disposition de leur corps d'origine de treixe militaires des commandos du Copcon jugés trop modérés par la « base » confirme l'existence de tensions au sein des forces armées.

#### De notre envoyé spécial

Lisbonne. — Le seul vent qui parcourt la capitale portugaise, écrasée sous une chaleur moite, Les résultats de la dernière réunion du Conseil de la révolution ont suscité toutes sortes de spéculations. Le communiqué lu est un tourbillon fou de « boa-tos », rumeurs incessantes tou-jours plus alarmantes, qui, en moins d'une heure, sèment la spéculations. Le communiqué lu jeudi matin par le capitaine Vasco Lourenço, au terme d'un nouveau « marathon nocturne » comporte, il est vral, une certaine ambiguité qui permet diverses interprétations. Les uns estiment qu'en « déléguant » son pouvoir au triumvirat des généraux, le Consell ne s'est pas totalement et à jamais dessaisi de ses prérogatives, qu'il a donc refusé de devenir un simple organe consultatif, moins d'une heure, sèment la confusion et font sonner les téléphones des ministères et des par-tis. Le service « antiboatos », récemment créé au 5° bureau de l'état-major pour répondre à l'« intox », a fonctionné à plein rendement jeudi 31 juillet. On pouvait tout entendre, en effet, sur les terasses du Rossio ou sous les arcades de la place du Commerce. L'alerte la plus chaude est survenue en fin d'après-midi nir un simple organe consultatif comme le voulait l'assemblée comme le voulai générale du M.F.A.

D'autres insistent au contraire sur le dernier point de la résotution qui indique clairement que le Consell ou ses commissions seront convoqués par le directoire a chaque fois qu'il le jugera utile s. Il faudrait alors admettre que le pouvoir est bien e tout entier aux mains des triumvirs et que le Conseil ne s'est pas donné les moyens d'un contrôle régulier. La presse de Lisbonne est, quant

La presse de Lisbonne est, quant à elle, unanime : le Conseil de la révolution a « légalisé la trolka », répondant ainsi aux critiques des socialistes et des centristes qui jugeaient anticonstitutionnelles les mesures prises par l'assemblée du M.F.A. Cette décident par les ses des mesures prises par l'assemblée du M.F.A. Cette décident par les ses dés prises sur mal gouvernement provisoire était enfin constitué. La liste des minis-tres est promise pour samedi. Mais on a tant de fois juré que sion n'a pas été prise sans mal DOMINIQUE POUCHIN.

(Lare to surte page 4.)

#### soulève des difficultés avec Thomson

Plus manifeste que prévu

La prépondérance

d'Honeywell sur la C.I.I.

L'accord de fusion entre la C.I.I. et Honeywell-Bull, con-clu en principe il y a onze

semaines, n'a pas encore pris effet. De laborieuses négociations se poursuivent en effet avec le groupe Thomson, lea-der de l'ensemble CII., qui rejuse d'avaliser certaines clauses le concernant, sur lesquelles l'entente s'élait faite entre la C.G.E. et Honeywell, signataire américain de l'ac-

Des difficultés semblent être nées du tait de certaines clauses de la convention avec la sirme de Minneapolis, que le gouvernement français n'avait pas explicitées au début de juin. En particulier, le rôle prépondérant au sein du comité technique chargé de coordonner la politique entre C.J.I.-Honeywell-Bull et Honeywell, deuxième groups mondial de l'informatique.

Les grands dossiers industriels sont autant de Phénix prêts à renaître de leurs cendres. Pour peu que des questions alent été laissées en suspens, des difficultés escamotées, ils ressurgissent au premier plan de l'actualité. L'affaire de la C.I.I. (Compagnie internationale pour l'informatique) pourrait en apporter encore une fols la preuve.

Vollà maintenant deux mois et demi que le gouvernement français a fait conneître sa décision : la C.I.I. doit être, démantelée et ses activités dans la grande informatique de gestion regroupées avec celles d'Honeywell-Buil, au sein d'une nouvelle société dont le capital sera délenu à hauteur de 53 % par des intérêts français et de 47 % par Honeywell information System. filials informatique américaine d'Honevwell. Tour tiques devalent être réglées en quelques semaines. Début août, il n'existe encore aucune base juridique à l'accord. Le sort des activités mini-ordinateurs de la C.I.I. (qui doivent être reprises par la groupe Thomson sous le nom de C.I.I. (B), reste toujours en suspens. Quant au « plan » qui devait regrouper les industries françaises de la péri-informatique, li n'en est toulours ou'à ses pré-

Pour comprendre les raisons de ces retards, il importe de faire un bref retour en arrière, Après des C. G. E. et le groupe américain Honeywell signent, à la fin du mois de mars, un premier protocole d'intention (le Monde du 22 avril) JEAN-MICHEL QUATREPOINT.

(Lire la suite page 18.)

#### « PROGRAMME DE SOUTIEN » ET PROGRAMME COMMUN

### Éloigner l'horizon

par JACQUES ATTALI

En période de crise, les mots de relance déjà mis en œuvre. n'ont plus le même sens ni les L'éloigner est une priorité absoinstruments la même efficacité. Les modes de raisonnement des ... Pour le comprendre, il n'est pas déraisonnable de décrire la situa-tion des économies industrielles

périodes de croissance équil'orée sent périmés, et s'y tenir ne fait qu'approfondir la récession. Ainsi en va-t-il de la relance. Croire aujourd'hui qu'il faut et qu'il suffira, pour que l'économie redémarre, de créer quelques débouchés nouveaux en augmen-tant les disponibilités mométaires de quelques groupes sociaux, c'est faire une très grave erreur d'ana-lyse. C'est méconnaître l'essentiel de ce qui détermine actuellement le comportement des agents économique: leur horizon (c'est-à-dire la période pendant laquelle l'avenir leur paraît prévisible). Le rapprochement de cet horizon a rendu inefficaces tous les plans

AU JOUR LE JOUR

#### Monologues

Les discours d'Helsinka ce sont, au jond, trente-cinq monologues pour un destin. Hamlet n'en demandait pas tant, et le général Gowan, destitue, a bien fait de citer Shakespeare pour trouver la philosophie qu'il faut en poli-

En l'occurrence, il aurait suffi d'une phrase au lieu de trente-cinq fois vingt minutes d'éloquence pour résumer le problème que débattent vaguement les faibles maîtres d'un monde provisoire : « Etre ou ne pas être? C'est la question.

ROBERT ESCARPIT.

### Un Tartarin ou deux?

DOT RAYMOND BARRILLON

En convenant enfin mardi soir, à l'occasion de son interview télé-visée, que l'évolution de la situation économique et sociale impose - un changement de cap », et en préconisant sans plus de précisions « une autre croissance vers une autre éco rentes », M. Valéry Giscard d'Estaing avait commis une double erreur ou, si l'on préfère, s'était montré dou blement imprudent. Il admettalt s'être tromné lusourau 29 juillet, mais nous invitait à patienter jusqu'aux premier jours de septembre pour savoir comment il s'y prendrak alors pour corriger sa trajectoire.

quand on a « annoncé », fort sérieusement bien sûr... la mise

aux arrêts du major Melo Antunes. Vérification faite, le leader de l'« opposition s' au sein du M.P.A., était en réunion, et sa femme l'attendait pour diner.

Ce déferlement des bruits les

sa publication était imminente que chacun, désormais, préfère rester sceptique.

M. François Mitterrand, observateu toujours sévère et vigliant, même au moment où la classe politique prend ses quartiers d'été, n'a pas manqué de s'engouffrer, dès jeudi, dans l brèche que le président de la République lui avait ouverte. Aussi bien a-t-il développé, à l'occasion d'une rencontre avec les journalistes un reisonnement impeccable.

Le premier secrétaire du parti socialiste a en effet le bon sens le plus élémentaire pour lui lorsqu'il estime que si la situation est - si sérieuse » et si « toutes les données sont connues a, il est aberran d' - stiendre le mi-septembre pour proposer et décider ». Il a raison d'indiquer qu'il serait abaurde de promettre - des structures différentes » si l'on n'était déterminé nī à s'attaquer aux grands monopoles et aux privilèges de l'argent ni à en finir avec un système fiscal fondamentalement inique pour ne pas dire plus. Il n'a pas tort d'exiger que M. Chirac engage sa responsabilité à l'issue du débat parlementaire de septembre (du 9 au 11 selon toute vraisemblance), fauta de quoi les Assemblées seraient réduites à n'être que « les complices d'une opération publicitaire ». Qu'une opération de d'ouverture alguisée et de sagacité

cette nature soit en préparation, c'est l'évidence même, et le leader de l'opposition est dans son rôle lors-

qu'il nous en prévient. (Lire la suite page 6.)

LES ANTIQUAIRES A MONACO

### Rien ne va plus?

La première exposition internationale des antiquaires de Monaco est ouverte jusqu'au 11 août, au Sporting Club de Monte-Carlo. Tous les aspects de l'art y sont présents : mobilier, tableaux anciens e modernes, céramiques, tapisseries, art antique, art primitit, art d'Extrême-Orient..., à travers des œuvres rares et de qualité, réunies avec goût par les vingt-huit exposants, en majorité Français et Italiens.

Et à tous les coups on perd. Et à pondérée. Somme toute, le jeu de tous les coups la benque gagne. Mais non, vous avez pris la mauvaise direction, il fallalt tourner le dos au Casino, prendre à gauche sur la place et pénétrer dans cet autre énorme bâtiese qu'est le Sporting-Club. C'est ià, au deuxième étage, que la roue de la Fortune vous attend : seulement là, pas de bocci, il mise, ni croupler, ni visages tendus et angolssés de verdeur sous des abat-jour verts jetant une lumière crue sur un tapis encore plus vert où le hasard le plus stupide divague sans raisonner.

ici, au Sporting, à la première manifestation d'antiquaires organisée dans la Principauté, li y avait aussi à parier, mais le pari — l'enjeu, si vous préférez - était d'une autre nature : pas de martingale Illusionniste, les « choses » réunies là sont l'expression d'un cholx, du jugement allié au sensible et au goût personnel de l'exposant, ce qui exige de son visiteur les mêmes qualités

hasard éliminé, c'est le jeu de la nécessité et de l'amour qui s'impose. Vingt-huit exposants, dont une majorité de Français (quinze), une bonne escouade d'Italiens (six), quatre du terroir, deux Suisses, dont i'un. A. Ribolzi, a pignon sur rue à Monte-Carlo, et un Belge. L'initiative de l'entreprise, due à M. Blanchi, directeur du tourisme monégasque, s'est concrétisée en fait grâce à une entente franco-Italienne où Mario Bellini (Fiorence), d'une part, Jacques Perrin et Maurice Segoura (Paris), d'autre part, ont été les serre-files d'une cohorte qui, ma fol, s'en tire à son bel avantage, à quelques exceptions près. La politique fut ici - contrairement à celle pratiquée à George-V — de personnaliser le stand de chaque exposant : en principe, chacun a sa fibre manière de voir dans le goût qu'il s'est façonné et la direction spécifique qu'il a élue.

PIERRE GRANVILLE (Lire la suite page 15.)

Sesmeture le 1º 200 cords in diam Réceverture le 2 septe

l'avenir.

(Lire la suite page 6.)

#### M. Brejnev limite ses obligations mondaines

à la tribune jeudi matin pour y prononcer son discours, M. Brej-

#### UN INCIDENT « RÉVÉLATEUR »

Les déclarations ambiguês de M. Kissinger démentant qu'aueun accord soit intervenu sur la réunion d'une conférence monétaire des Cinq Grands, comme l'avait annoncé le portecomme l'avait annonce le pote-parole allemand, révèlent bien les divergences d'opinion qui séparant les dirigeants améri-cains à ce sujet.

M. Valéry Giscard d'Estaing et M. Schmidt, responsables poli-tiques en même temps que tech-niciens de l'économie, ont sans donte réuse à faire admettre en président Ford qu'il fallait, à tout prix, stabiliser le système monétrire mondial pour lutter contre la récession. Mais le président américain n'est pas un économiste, et son secrétaire d'Etat au Trésor, M. Simon, ne rate pas une occasion de réaffirmer son opposition farouche à tont retour à un système de parités fixes, niant qu'il y ait encore des dollars excédentaires (« le Monde » du 29 juillet).

Le sévère M. Arthur Burns, président de la Réserve fédérale des Etats-Unis, vient lui-même de déclarer que le dollar rede-

Une chose est certaine : la remontée du dollar, cul se pour-suit vigourensement, donne bonne conscience aux Améri-cains. Des propos de M. Kissinger, on peut néanmoins inférer que ce dernier, sensible aux vives pressions exercées par ses partenaires européens, pourrait adoptar una attituda plus souple et se liguer avec son présid cour vaincre les réticences de

Helsinki. — Lorsqu'il est monté le tribune jeudi matin pour y mononcer son discours, M. Brej-tait son visage pour y déceler des traces de fatigue ou de maladie.
On avait, en effet, appris que la
veille, au diner présidentiel, le
numéro un soviétique n'avait pas touché aux hors-d'œuvre et qu'il avait quitté la réception blen avant les autres chefs de gouver-nement. Avait-il eu une rage de dents, comme l'a prétendu la presse finlandaise, ou voulait-il mettre la dernière main à son mettre la definire man a son discours, comme l'a affirmé M. Zamiatine, le porte-parole de la délégation soviétique ? Nul ne saurait le dire. Le lendemain, en tout cas, à la réception offerte par le premier ministre finlan-dais dans les jardins de l'hôtel Kalastajatorppa, M. Brejnev est encore parti très tôt, avant même l'arrivée de tous les invités. départ a d'ailleurs crée un bel embouteillage dont a pâti M. Palme, le premier ministre

Il n'est pas donteux que la santé de M. Brejnev exige de grandes précautions et que le premier secrétaire du parti communiste soviétique limite au maximum ses obligations mondaines. Mais il est également vrai que tout homme d'Etat, même n'ayant pas l'âge de M. Brejnev, aurait de quoi être fatigué, tant le rythme des rencontres est épuisant.

[Le correspondant du « Dally Telegraph » de Londres écrit de son côté : « Personne n'a manqué de constater le grand effort que son important discours de vingt minutes a représenté pour M. Brej-nev et, en particulier, la difficulté qu'il épouvait à prononcer certains mots russes compliqués. Levant à peine les yeux de son texte, il a lu très lentement en détachant les mots, comme d'chacun d'eux exiun effort particulier. Il a excamoté des syllabes, mai prononcé des consonnes et parfois s'est repris à deux ou trois fois pour énoncer un mot. A pingleurs reprises, il a bu un liquide marron, qui semblait faciliter son élecution. D]

# Le président américain affirme que la détente ne doit pas être à sens unique

(Suite de la première page)

Le discours du président de la République a confirmé que, si tous soucieux de définir les « sultes » de la conférence, les pays socialistes s'intéressent eurtout à la réduction des armements en Europe, et les pays non socialistes à l'application des clauses de l'acte final relatives à la libéralisation des échanges d'hommes et d'idées.

#### CHYPRE : « Une tragédie grecque. »

La C.S.C.E. et les grands principes qu'elle proclame peuvent-lis cependant conserver la moindre demeure en l'état ? C'est la question que tous se posent lel après les incidents de jeudi. Mgr Makarios a rapris contre la Turquie, mais de taçon beaucoup plus brutale, l'accu-sation lancée la veille par M. Caramaniis d'avoir violé par son « agression - à Chypre les principes auxquels elle s'apprête à souscrire.

M. Demirel, premier ministre turc, qui avait ostensiblement quitté la salle de séance avec toute sa délégation lorsque l'ethnarque était monté à la tribune, n'a pas tardé à répondre sur le même ton. - Ce sont, a-t-II dit. les Grecs qui ont violé les principes de la C.S.C.E. et non les Turcs. Ceux-ci avaient été forcés d'agir pour protéger leurs dence de l'Etat chypriote. > Affirmant d'autre part que Mor Makarios ne représentait pas l'Etat chypriote, mais equiement la communauté grec-

qu'il avait envoyé un message au secrétariat de la conférence pour le prier de prendre note que le gouvernement d'Ankara « ne se consi pas lié-par las clauses de l'acte linal à l'égard de Chypre » aussi longtemps que cet Etat sera représenté par Mgr Makarios.

Les Occidentaux s'efforcent par tous les moyens, en coulisse, de trouver une solution à un conflit qui fait apparaître publiquement leurs ences. Les Américains craignent de perdre en Turquie les installations d'écoute et d'observation vers. I'U.R.S.S., auxquelles ils attachent le plus grand prix, et s'înquiètent de l'affaibliss nent de feur dispositif militaire en Méditerranée. « C'est, a dit M. Kissinger, une tragédie grecque. »

Au cours du petit déjeuner qu'il a pris jeudi matin avec M. Demirel, M. Ford lui a valnement offert, comme l'a révélé le secrétaire d'Etat, un don de 50 millions de dollars à titre d'aide militaire. Tout en proclamant son désir de garder les meilleures relations avec les Etats-Unis et de leur restituer éventuellement certaines bases, M. Demirel est resté de marbre. Pour lui, rien n'est possible tant que le Congrès américain ne lèvera pas l'embargo sur les livraisons d'armes à la Turquie. Cette attitude désespère MM. Ford et Kissinger et permet à M. Demirel de refuser aux Améri-

C'est donc l'Europe des Neuf qu'i s'efforce d'engager la discussion, notamment par l'entremise de M. Moro. président en exercice de la C.E.E., et du chanceller Schmidt, qui ont vu ou vont voir MM. Caramanlis et Demire! Le ministre quest-allemand

a remis jeudi à ses collègues grec et ture, MM. Bitslos et Caglavangil (qui s'étaient rencontrés dans la journée sans résultat) des suggestions visan: à l'ouverture de conversations sans préalable entre toutes les parties intéressées, y compris la Grande-Bretagne.

Il semble que les efforts des Neuf irritent fort les Turcs. Visiblement, ceux-ci ne sont guère prêts à faire des concessions alors qu'ils croient être en position de force à Chypre et qu'il leur laut compter avec la présence dans la majorité de deux partis ultra-nationalistes. M. Wilson, dans sa conférence de presse, a posé le véritable problème. « Je demanderal à I.f. Demirel, a-t-il dit, quel pourcentage du territoire chypriote les Turcs (qui en occupent 40 % alors que la population turque ne représente que 18 % de l'ensemble) sont prêts à accepter dans le règlement final.

En ce qui concerne le déjeuner des quatre Grands occidentaux (Allemagne fédérale, Etats - Unis, France, Grande-Bretagne), le porteparole allemand, M. Boelling, a declare qu'il avait abouti à un accord de principe pour une conférence monétaire internationale des Cinq (les quatre Occidentanux plus le Japon, déjà pressenti et favorable) qui se tiendrait avant la fin de l'année. Cette conférence, a poursuivi M. Boelling, sera préparée sans délai par un groupe d'experts nommés directement par les chefs gouvernement. Dès maintenant. les banques centrales seront invitées à coordonner leur coopération en matière de taux d'intérêt afin de mieux maîtriser les marchés financiers et les mouvements de capitaux

Helsinki - Quand au nalais

Finlandia les discours, prévus et

millimétrés. - alternent avec un

fouillis de rencontres bilatérales

plus discrètes, une petite Idée

danse déjà très au-dessus de

la conférence. Petite idée ou

grand soupcon? Le décor est

trop parfait, l'écrin bien trop

à un vague malaise. Comme si

chacun devinait ici de grands

vides derrière les tentures fabu-

leuses de la « conférence du

siècle ». En vérité, quelles ten-

tures i Helsinki a choisi les

siennes dans le goût de l'époque,

nickelées et électroniques. Le

contrès de Vienne est blen loin

avec ses plumets et ses pour-

points d'ambassades. Les mille

deux cents journalistes, les huit

cents délégués, les centaines de

secrétaires, interprètes, policiers

en civil, tout ce petit peuple

nage depuis mercredi matin dans

Le Finlandia, c'est d'abord

cela. Une quintessence futuriste

des techniques et des instru-

ments de la communication. On

y célèbre un peu mécaniquement

une liturgie du verbe et de

l'écrit. Traductions simultanées.

enregistrements, caméras en cir-

cult fermé, duplicateurs de

discours, batterles géantes de

télescripteurs ou de téléphones,

studios radio, walkies-talkies, etc.

Tout ce que le siècle a produit

de plus neut pour - commu-

niquer = a été rassemblé dans

ce palais de marbre blanc

ouvert sur un bras de la Bal-

tique. Personne quì, de 8 heures

à 17 heures, ne soit occupé à

recopier, à retransmettre, répéter.

paraphraser ou enregistrer quel-

que chose. Ainsi retermé sur

son secret, le Finlandia est

dėja un vertige d'introspection

repetitive, un microscope enorma

braqué sur un espace ténu.

les murmures quatés d'une sorte

de vaisseau interplanétaire.

eat, pour qu'on échappe

Dans sa conférence de pre M. Wilson a lui-même insisté eur la nécessité d'une réduction des taux d'intérêt afin de réanimer le commerce mondial, mais Il a plutôt mis l'accent sur le caractère économique de la conférence à cinq projette

IELSINKE

Dans la soirée de jeudi, M. Kissinger a toutefois démenti les propos de M. Boelling. Il a affirmé que les Quatre n'avalent parlé que de Berlin et du Proche-Orient. « Aucune conclusion n'a été atteinte, aucune décision n'a été prise au cours du déjeuner des Quatre », a -1-li dit au cours d'une contérence de presse. - Si une décision a été annoncés c'est une erreur du porte-parole allen'excluons pas qu'une conféren puisse être retenue un jour. Mais m je président Ford ni mol-même n'avons entendu de proposition à ce

Qui croire ? Les Grands feralent bien de mieux accorder leurs violons. Mais le démenti de M. Kissinger m convainc vraiment personne, mêm si les propos de M. Boelling doivent être atténués. Il ne conveino surtout pas les « petits » de la C.E.E. qui sa formalisent quelque peu, notar les Italiens, de la désinvolture avec iaquelle leurs plus « grands » parte naires les tiennent à l'écart. M. Giscard d'Estaing s'est efforcé de les rassurer et le premier ministre beige. M. Tindemans, s'est dit satisfalt du coup de téléphone que M. Fourcete avait adressé la veille à son ministre des finances pour l'informer du projet de conférence économique e monétaire des grands pays indes

JEAN SCHWEBEL

### PROCHE-ORIENT

Sans parvenir à un commandement militaire unique

#### La Syrie et la Jordanie harmonisent leurs politiques

De notre correspondant

conjoint, publié à l'issue de la visite à Aman du premier ministre syrien, M. Ayoubi, ne fait pas mention de la création d'un commandement militaire commun, comme on l'avait pour-tant laissé prévoir dans les mi-

lieux proches du palais.
En revanche, le communiqué confirme l'intention des deux confirme l'intention des deux pays de préparer une sorte de fédération qui s'étendrait à tous les domaines : politique, économique et culturel. Ainsi les taxes douanières sont d'ores et déjà unifiées et les experts s'empressent de mettre le dernière pressent de mettre la dernière main à un projet portant sur une coordination de toutes les réalisations industrielles futures qui seront entreprises dans l'un et l'autre pays. Le communiqué fait état, en outre, de « l'unification des réseaux électriques » et de la « commercialisation des produits et des marchandises », toutes les précautions étant prises pour assurer la complémentarité des économies des deux pays. Les programmes d'enseignement se-ront unifiés et un « plan d'injor-mation » sera mis au point. Il se traduirs, dans un pemier tamps, par la diffusion radio-télévisée de programmes culturels communs. En outre, il suffira que l'un des deux pays ait une ambassade et un consulat accrédité auprès d'un gouvernement étranger, pour que

les ressortissants de l'autre puis-sent utiliser cette représentation. Il est même précisé dans le com-muniqué que l'ouverture, à l'ave-nir, d'une nouvelle chancellerie, devrait impliquer des consul-tations préalables, une seule mission pouvant représenter les

deux gouvernements.

La publication de ce communiqué a été suivie par l'annonce officieuse de la visite que le roi Husesin ferait vers le 15 août à

Moscou. Pour s'être longtemps détestées, la Syrie et la Jordanie trouvent chacune leur compte en contrac-tant ce « mariage de raison » qui leur est imposé par leurs adver-saires respectifs. Le régime du président Hafez Assad s'est trouvé abandonné par l'Egypte qui s'est prêtée, elle, aux démarches de M. Kissiner, favorable à un accord séparé avec Israël sur le dégagement des forces dans le Sinal. La Syrie a fait, par all-leurs, l'objet de mesures d'intimi-dation de la part de l'Irak bassiste qui n'a jamais dissimulé ses sen-timents hostiles à la faction rivale timents hostiles à la faction fivale du parti au pouvoir à Damas. Il ne restait plus au président Assad, constamment sollicité par le roi Hussein, qu'à accepter de composer avec ce dernier, quitte à lui faire modifier certaines des positions qui le rendaient « irrécupérable aux veux des Palestiniers. pétables aux yeux des Pale EDOUARD SAAB.

LE DIFFÉREND AMÉRICANO-TURC

#### M. Demirel rejette un compromis du président Ford

des armes américaines lors de mois de mai, à une seule voix d'écart également (45 contre 44), le Sénat avait déjà estimé bon de revenir sur cette suspension livraisons d'armes à un allié des Etats-Unis. Cependant, la Chambre des représentants, en Chambre des représentants, en dépit des efforts considérables déployés par l'administration, avait refusé le 24 juillet la levée de cet embargo, suscitant une vive réplique d'Ankara qui, dès le lendemain, avait décidé la prise de contrôle des bases américaines en Turquie.

Maigré le nouveau vote favorable de Sépat les fournitures

rable du Sénat, les fournitures d'armes américaines vont demeurer suspendues jusqu'en septem-bre. En effet, le président de la toute puissante commission du règlement de la Chambre des représentants, M. Ray Madden (démocrate). adversaire du pro-jet, a refusé d'organiser une réunion qui aurait permis un vote

jeudi, dernière date possible avant les vacances parlementaires. N'ayant aucun moyen de passer outre à cette opposition, le leader républicain de la Chambre, M. John Rhodes, a finalement levé la séance.

L'inaction de la Chambre est une nouvelle preuve de l'influence du « lobby grec ». Recevant en mai, au Département d'Etat, le président chypriote, Mgr Maka-rios, le secrétaire d'Etat, M. Henry Kissinger, avait fait pour quelques journalistes, une boutade assurant que l'ethnarque « contròlait plus de potes au Congrès que la Maison Blanche ». La ten-dance ne s'est pas inversée depuis lors.

Le vote du Sénat est intervenu après que le gouvernement d'An-kara eut repoussé une offre de conciliation du président Ford. Le chef de l'exécutif avait proposé au premier ministre turc. M. Demirel, de fournir 50 millions d'armes américaines à la nons d'armes americames a la Turquie si celle-ci acceptait de laisser fonctionner à nouveau les installations militaires que les Etats-Unis entretiennent dans ce pays. -- (A.F.P., U.P.I.)

### A VIENNE

#### Les entretiens intercommunautaires sur Chypre ont repris « sans espoirs excessifs »

Les entretiens intercommunautaires sur Chypre ont repris, jaudi après-midi 31 fuillet, à Vienne, dans des circonstances qui rendent fortement improbable

qui rendent fortement improbable un quelconque résultat positif d'importance.

M. Kurt Waldheim, qui, mandaté par le Conseil de sécurité, supervise les tractations entre les deux négociateurs, a d'ailleurs fait preuve d'une exirême prudence à son arrivée, en soulignant qu'il était « dangereux » dans la conjoncture actuelle d'entretenir des « espotrs excessifs », retenir des « espoirs excessifs ».

M. Rauf Denktash, qui défend
les intérêts des Chypriotes turcs,
et M. Glafos Cleridès, qui représente la communauté chypriote
greque, ont également émis des
réserves.

Le contentieux américano-turc autour de l'affaire des beses et de l'embargo d'armes ainsi que la sortie de la délégation turque au « sommet » d'Helsinki durant l'intervention de Mgr Makarios ne paraissent en effet pas de nature à faciliter le déroulement

#### M. PIETRO NENNI gravement malade

Selon des informations en provenance de Rome, l'état de santé du dirigeant socialiste italien M. Pietro Nenni, sénateur à vie depuis 1970, se serait aggravé durant les derniers jours. M. Pie-tro Nanni était souffrant depuis plusieurs semaines.

des pourpariers de Vienne, qui doivent prendre fin en principe samedi.

• A Ankara, M. Rauf Denktash, chaf de la délégation chypriote turque, avait déclaré jeudi, avant son départ pour vienne, qu'il insisterait sur la formation d'un gouvernement provisoire à Nicosle.

« Si ce gouvernement n'est pas formé, avait-il dit à l'A.P.P., et si Makarios continue à jaire le tour du monde en se disant le représentant légal de Chypre, nous serons obligés de déclarer notre indépendance. Si nous sommes forces à prendre cette mesure nous au diserte nous parts nous par diserte nous parts nous par diserte neces à prendre neces à la prendre neces à prendre neces à prendre neces à prendre neces à la prendre le prendre le prendre neces à prendre neces à la prendre le prendre le prendre neces à la prendre le p sure, nous ne discuterons plus d'une lédération mais d'une conjédération, » M. Denktash avait ajouté que

cela sera un des trois points qu'il soumettra à la conférence de Vienne, les deux autres étant le statut d'un gouvernement central chypriote et le retour des Chy-priotes turcs isolés dans le sec-

priotes tures isolés dans le secteur grec de l'île.

A ce dernier sujet, M. Denktash a déclaré que si les Turcs se trouvant dans le Sud ne sont pas autorisés à regagner le Nord, son administration commencers à évacuer, à partir de la première semaine d'août, environ mille Grecs vivant dans le secteur turc et désireux d'aller dans le Sud.

« Si, maigré cela, les Grecs persistent à retenir les Turcs, alors nous évacuerons aussi les Grecs nous évacuerons aussi les Grecs qui ne veulent pas quiter le sec-teur turc s. a affirmé M. Denk-tash. — (A.F.P.)

Rien n'a été négligé icl pour que soient saisis le moindre des souffies, la plus fragile apparence de parole, le chuchote ment infinitésimal, un haussement de sourciis de Mgr Makarios. L'ombre d'un sourire sur le visage de Gerald Ford ou un toussotement de Valéry Giscard d'Estalno : aus machine est là pour « salsi l'événement - afin d'en renvoye l'écho amplifié, synthétisé, autopsié en quarante langues. C'est finalement une messe plus technique que diplomatique. Une magie du «signe» et du tube cathodique. La conférence est une immense redondance, une caverne de Platon à mille lieues du solell mintidien et très foir de ces pelouses de l'avenue Mannerheim où s'aggiutinent chaque matin des families de Finlandais, curieux, loiatains

THE EVEN AV

AMS KADAR

file people hosgrais

billie sen indepen.

La grand'messe de la technique

De notre envoyé spécial

Imaginons que cette confèrence dure des semaines, des mais. Très vite le rite de la répétition à l'état pur effacerait jusqu'au souvenir de ce cul fui son objet initial. Les mayers organisés du langage feraient oublier progressivement is finslité des discours eux-mêmes. On pourreait répéter sans vraiment écouter, parier indéfiniment à tous les échos ans rien dire A la vérité, il ne semble pas que l'on soit si loin de cette situation-limite. Les journalistes c'est un signe, ne sont-ils pas déjà plus nombreux que les diplomates, les observateurs que les observés ? Cet appareillage sophistiqué de la «communication internationale », avec sa foule, ses boutons et ses clignotants, relègue déjà au second plan l'amphithéâtre, comme toute murmure les récitatifs des trentecinq délégations.

#### Un « happening » diplomatique Voilà, rangés en contrebas, en

colonnes et travées, les puissants d'une Europe un contrite, lourde de cris et d'inquiétude, doutant d'elle-même. de ses drames et de ses bon-heurs. La réunion n'est ni dramatique ni très joyeuse. Elle a la fadeur du réalisme fardé de « bonnes intentions » et le ton beaucoup plus résigné qu'enthousieste A quelques murmures près d'ailleurs, tous les discours ne sont-ils pas interchangeables ? Qui n'aura pas prononcé, d'ici à samedi, les mots de persévérance, de conflance mutuelle. d'Intégrité nationale, d'efforts de paix, de coexistence pacifique, etc. ? Vaudra-t-il de considérer comme un «événement» que M. Caramanlis se soit indigné du

débarquement turc à Chypre,

que M. Schmidt alt rappelé que

les frontières (allemandes) res talent modifiables pacifiquement ou que M. Honneker, son homologue de R.D.A., ait Insisté pour dire qu'elles étaient, au contraire.

Davantage que de vrais discours, voilà des prestations symbollques. Davantage qu'un s conférence, voilà un « spectacle » d'exorcisme européen, un « happening - diplomatique. La conférence parie et déjà ne dit rien. L'enorme machine stéréophonique du palais Finlandia mouline depuis deux jours un silence bavard. Ce sera la premiere leçon. Trois ou quatre mille micros ne suffisent pas à rendre l'Europe à la parole ni deux ou trois cents caméras à lui inventer un visage.

J.-CI. GUILLEBAUD.

# votre anniversaire

MP vous propose 6 mois de crédit gratuit à partir d'un achat de 1500 F.

de mariage?

**ALLIANCES DIAMANTS BAGUES ET SOLITAIRES** 



8, place de la Madeleine 138, rue Lafayette - 86, rue de Rivoli



# CONFÉRENCE D'HELSINKI

## ne doit pas être à sens unique

Auson & .... réduction des le

président Ford ni moles

Qui croire ? Les Grands les

bien de mieux accorder leurs me

Mais le démenti de M. Kissing.

ei les propos de M. Boelling te être atténués. Il ne convainc se

pas les « petits » de la C.E.E. @

formalisant quelque peu, notas.

les Italiens, de la désinvolute,

Isquelle leurs plus - grands - >

naites les tiennent à l'étar (:

card d'Estaing s'est afforcé s

ressurer et le premier minutes

M. Tindemans, s'es: de sales

.coup de téléphone que M Flor

wait adressé la velle a son no

des finances pour l'informer p.

ist de conférence ectronia

manétaire des grands dans

atement de Ville

imaginors que com obr

JEAN SCHWEE

convainc vraiment personne

M. Wilson a lui-mêma insisté lu nécessité d'une réduction Bilisios et Caglayangli ntrés dens la d'intérêt afin de réanimer le be merce mondial, mais il a bluist e risalial) des sugges-présidés entre toures de la conférence à cinq pre Dans la soirée de jeudi, M k

singer a toutefois démenti les por pre les efforts des Neul les Turca, Visiblement. de M. Boelling. Il a affirmi les Quatre n'avaient parié que ont guiere prèts à faire ons aiors qu'ils croisest Berlin et du Proche-Orient. conclusion n'a été atteinte, aux ion de torce à Chypre décision n'a été prise au com décision des Quatre », à dei di faut complet avec la is la misjorité de deux attornitates. 14. Wilson, cours d'una conférence de pre--SI une décision a élé annog nitrance de presse, a able problème. Je declast aus ettent on bous-bards : mand ou de la traduction Dominet a t-II dit. quel n'excluons pas qu'una conte do territoire chypriate puisse être retenue un jour. Ka el en occupent 40 % faction hurque ne reg'avons entendu de proposition 18 Vs de l'essemble) sujet au cours du déjeuner. accepter dens le rè-

concecte le déjeuner Grande gooldentator testérale. Esta - Unis. gna), is porte mit about à un accord barn nue couletence constant day Cinq reit mest in its de consérence, a pourpelling sers priperts er un groupe d'espera at par les chels len cooperation on tack C'interêt afin da ser les marchés finan-

ı**rand messe de la** technique

De notre envoyé special

Rien n'a éta non talle de - Church Bu calant que solen; 32 5.3 3 les discours, prévus et 100/files, 12 7 35 fr 7 2 mm ie .... alternate muc un rance de para el el colorrencontrat bilateraies ment infinites.mai . mais rittes, una patite idae. ment de ecurció de rios, l'ambre d'un cours ar suppose ? La décor est Matt. l'écris bien tros **visage de G**erad d'Estade : 2003 : : : : : machine est 1 ... yın makrisa. Comme si et ici se g l'écho amplifé, similate à topsié en quarante i si quel l'el Braisment une motte dur er nique que diplominate de magia du «signe» et tille cathodique. La competit s ene lamenso reconcers d carette de Platon a mile al de ces prouter in 1872 

rence dura des entre de 0'44E - 0'30mm mols. Très via a 19 th migentian à l'état du entire Jungarad sauran die al bei eon objet and are forth organists de comment loublier progress as a service The des discours pourrant répater September para tous les éconos ans A la varet. . re serte que (30 62) 2 2 2 2 elstation, T. ID. L.F. C 682 27 5 3 7 4 digitamates. (an opportunitie) de de martire black or an bres de la Del 200 05387103 7 Common of the C -sophistiqué de cation improvements fould, ses boutons at 868 F. MANNA, PERSONAL DESIGNATION OF THE PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONAL PROPERTY ADDRESS OF THE PERSONAL PROPERTY ADDRESS OF THE PERSONAL PROPERTY ADD

hate & Chesten

les frontières la lamanage de mient madefac da des austra Cu que M. Hannord. El residio legue de P.D.A. de registration de registration de P.D.A. de regis de average Davanta59 3-0 28 -198 28 (#### 12 12 12 12 13 PM

COURS. YOUR DESCRIPTION OF STREET DG. 2.05 3343 CONTRACTOR AND ASSESSMENT GENERAL CONTRACTOR gening • \$7.2-11.22 merce pare et are Maconia machine THE CA 22 3 2 End depuis deux de la parent bavard Co oxid agon Tres of the micros co guite de la granda de FEORGE & Id Danie in John St. TRES COTTS SETTING J.-Cl. GUILLESAUD. enciar un visusió.

murmura 193 192 191 19 282 1919 eing de égil tob 🕊 > diplomatique

# M. GUSTAV HUSAK (Tcbé-

cosiovaquie) : un nombre

incalculable d'agressions

ел Евгоре...

a Nous apprécions particuliè-rement le rôle joué par la poli-tique de paix de l'Union soviéti-que dans les négociations sur la que unus tes negociations sur la tenue de cette conjèrence. En même temps, nous estimons aussi la contribution des forces qui pensent avec réalisme et celle des personnalités publiques d'Europe Europe sont reliées à l'abus du poucettentale, des Entre-Line et decurope sont retiers à l'abus au pou-occidentale, des Etats-Unis et du Canada, qui recherchent la com-préhension parmi les Etats euro-péens. (...)

L'histoire montre qu'un nom-bre incalculable d'agressions en Europe est relié à l'abus du pouvoir, à la violence et à l'oppres-sion. Le diktat de Munich, l'occupation de la Tchécoslovaquie. L'invasion de la Pologne, de la France, de la Yougoslavie, de l'U.R.S.S. et d'autres pays euro-péens, toutes ces horreurs et les victimes de la deuxième guerre mondiale en sont le /ruit. »

#### M. LIAM GOSGRAVE (Irlande) : pour l'unité irlandaise, contre la vie-

En Irlande « existe depuis long-temps l'aspiration et l'espoir de la part de la majorité du peuple na part de la majorie du peuple vivant ici, que les deux parties du pays puissent, dans un certain avenir, se rejoindre dans la patr. Le gouvernement irlandais a toujours rejeté la poursuite de l'unité irlandaise par la violence. Nous consequent déclars avons aussi solennellement déclaré notre acceptation de voir incor poré, dans un traité enregistre par les Nations unies, que la réunification puisse se produire et avoir lieu seulement si et quand une majorité du peuple de l'Ir-lande du Nord exprimera son désir de se joindre à nous, dans une juture irlande unie. Particu-lièrement à cause des trajiques événements des dernières années dans cette partie de l'île, ce n'est pas une perspective immédiale. pas une perspective immenuite.
Mais nous sommes heureux que
des principes qui ressorient des
documents de cette conférence
soient tels qu'ils reconnaissent changement de cette sorte ga un changement de cett desir du serait légitime si c'est le désir du peuple de l'Irlande du Nord de

#### Mgr MAKARIOS (Chypre): la Turquie a violé ce qu'elle garantissait.

e Un exemple frappant d'un écart entre principes est consti-tué par l'invasion de Chypre par un pays qui participe à cette conjèrence, dont la présence ne conférence, dont la présence le dénote pas nécessairement le respect et la mise en pratique des principes invarnés par l'acte final. Ces troupes turques ont envahi une grande partie du territoire de Chypre. (...) La Turquie a garanti l'indépendance et la sécurité territoriale de Chypre. En fait, elle a violé exactement ce qu'elle garantissait. La Turquie pa signer solennellement Turquie va signer solennellement avec nous une déclaration qui prévoit, entre autres, le respect de la sécurité territoriale et la protection contre l'interven-tion militaire. La Turque est en même temps un train de les violer d'une façon flagrante. (...) > Je soutiens sans réserve la procédure de règlement entre-prise actuellement à Vienne pour une solution pacifique du pro-blème chypriote. Mon sentiment, toutefois, est que la partie turque ne vient pas de bonne joi à la table de négociation. La preuve en est le fait qu'alors que les négociations se poursuivent Ankara déclare sans cesse que le problème chypriote est déjà résolu sur le terrain, signifiant par là que l'intervention militaire tur-que a créé un fait accompli et que a cree un jan accompti et que c'est une solution du pro-blème. (...) Si les principes de la C.S.C.E. sont respectés et mis en uigueur par la Turquie, alors la voie est ouverte à la solution du problème chypriote. Si on laisse perdurer ce problème, il existe un danger réel pour la paix dans toute la zone méditerranéenne, et nous ne devrions pas ignorer le nous ne devrions pas ignorer le fait que la paix et la sécurité dans la Méditerranée sont étroitement reliées à la paix et à la sécurité en Europe. »

#### M. JANOS KADAR (Hongrie) : le peuple bongrois a recouvré son indépen-

« Dans ce siècle, après les sacri-fices sans précédent de la pre-mière guerre mondiale, le terri-loire de la Hongrie vaincue a été réduit d'un tiers. Pendant la seconde guerre mondiale, ses diri-geants ont été responsables d'avoir saigné le pays à blanc aux côtes de forces diaboliques, causant la perie de 8 % de la population adulte et réduisant le pays à des Tuines. Il y a trenie ans, le destin du peuple hongrois a pris une nouvelle et meilleure direction. avec la victoire de la coalition antifasciste et parce que l'armée

## LES DISCOURS DES CHEFS DE DÉLÉGATION

soviétique et ceux qui combailaient à ses côtés ont chassé les forces d'occupation fascistes hitlériennes de notre territoire na-tional. Depuis ce moment, le peuple hongrois a "écu en paix, re-couvrant son indépendance natio-nale et sa souveraineté, »

### LE MARÉCHAL TITO (Yougoslavie) : Le non-aligne-

« Les hommes et les peuples sont de plus en plus conscients que les conditions et moyens de travail modernes les portent impérieusement à se rapprocher et à s'associer (...). Ils sont prêts à le faire, à condition d'être libres et égaux, de vivre dans une paix et une sécurité égales pour tous, dans la coexistence active et pacifique et non pas dans des systèmes de dépendance, d'asser-vissement et d'insécurité. La poli-tique de non-alignement est une des voies empruntées par les générations d'aujourd'hui dans leur recherche de nouvelles réponses à la jois démocratiques et réalistes aux problèmes exis-tants (...). La Yougoslavie socia-liste (...) s'est inspirée des principes et des objectifs de la politique de non-alignement, qui sont et demeurent son orientation durable dans les relations inter-

#### M. DEMIREL (Turquie) ; La Turquie n'est pas liée relations avec Chypre.

Nous adhérons à toutes les décisions de la conférence. Notre seule réserve concerne la repré-sentation de Chypre. Comme seule la communauté chypriote grecque est représentée ici, et comme il est légalement impos-sible, dans l'Etat bicommunautaire de Chypre, qu'une commu-nauté représent e l'autre, la représentation de l'Etat de Chypre à la conférence ne peut être considérée comme légale et, par conséquent comme légitime. La Turquie ne peut donc considérer les stipulations de l'acte final comme la liant en ce qui concerne les relations avec l'Etat de Chypre. Notre point de vue sur cette affaire est contenu dans une communication formelle, au a été remise aujourd'hui au secré-tariat exécutif de la conférence, et qui doit être dûment enre-gistrée et mise à la disposition des participants. » Je suis penu à la conférence

avec l'intention d'éviter de faire mention des infustices qui ont été commises à Chypre contre la communauté turque et des tentatives faites en vue de détruire l'indépendance de l'Etat de Chypre, dans la seule idée de ne pas troubler l'atmosphère de notre pus trouver talmusphere de notre conférence et dans celle de préserver l'esprit de la détente. Mais je suis profondément déçu lorsque fobserve, une fois de plus, que la bonne volonté de mon pays a contraction de la conférence d été abusée. Dans ces circonstan ria l'obligation morale envers mon pays et envers le monde d'apporter une rectification à ce qui a été dit (...) Le pays qui porte la responsabilité de tous ces actes, et qui a grossièrement viole les principes contenus dans l'acte final de cette conférence, n'est autre que le pays dont le représentant a, hier, de cette même tribune, porté de fausses accusations contre mon pays (1) (...).

» La Turquie attache une grande importance aux principes stipulés dans l'acte final. Etant donnée la regrettable absence d'une représentation chypriote turque à cette conférence, je sens qu'il est de mon devoir d'affirer que la communauté chypriote mer que la communante cirpriste turque parlage le même senti-ment. Si le pays voisin en ques-tion et la communante chypriote grecque attachent la même importance et accordent la même valeur à ces principes, non seulement en paroles mais aussi en esprit, je ne vois aucun obstacle pour trou-ver une solution juste et durable au problème de Chypre.

(1) M. Demirel désigne ici M. Cara-manils, qui avait parié is veille au nom de la Grèce. Mais de plus vio-lentes attaques avaient été portées contre la Turquie par Mgr Makarios, qui avait parié quelques heures avant M. Demirel.

#### M. JORGENSEN (Danemark) : Il faut appliquer les accords.

« Les résultats nets des accords de la « troisième corbeille » (1) sont importants mais constituent un progrès limité. Beaucoup dépend de l'avenir. Les accords doivent être mis en pratique. C'est sur cette tâche que nous devons maintenant porter notre attention et ce n'est pas une tache mineure ni nest pus une tuente maintenant jacile. (...) A partir de maintenant les développements dans ces do-maines scront considérés comme une part du processus destiné à accroître la sécurité et la coopération en Europe.»

A propos de la liberté de circu-lation des hommes et des idées.

#### L'avant-dernière séauce de la conférence « au sommet » sur la sécurité et la coopération en Europe a commencé ce vendredi ler août par un discours du président Costa Gomes (Portugal) et du président Ford (États-Unis), auxquels devaient succèder MM. Buttigieg (Malte), Den Uyl (Pays-Bas), Saint-Mleux (Monaco), Bratteli

(Norvège), Ceausescu (Roumanie). Nous publions ci-dessous des

extraits des principales allocutions prononcées mercredi après-midi

#### ment est au service de la M. TINDEMANS (Belgique) : M. ILONIEMI (Finlande) : au domaine militaire.

et ce jeudi matin.

«La conviction est projonde dans mon pays que la sécurité ne peut désormais plus être atteinte par un repli sur soi, mais qu'elle postule au contraire l'engagement actif vers des solidarités toujours plus profondes et plus nombreu-ses. C'est ainsi que la Belgique s'est engagée avec ses partenaires européens et nord-américains dans une alliance défensive à laquelle elle reste fidèle car cette alliance a trè un des affirme de la noir a été un des piliers de la pair que nous connaissons depuis de nombreuses années (...) Cette volonte de détente politique n'aura cependant de crédibilité que dans la mesure où elle s'étend évalement à l'élément militaire. (...) Une véritable détente ne pourra donc être instaurée que lorsque des résultats satisfaisants auront été atteints dans les négociations dans les négociations de Vienne sur les réductions de forces en Europe centrale.»

#### par l'acte final dans ses M. PALME (Suède) : Le droit à la critique.

« Bien sûr, certains aspects de l'état de préparation militaire des Etais ne peuvent être rendus publics, mais nous sommes convaincus que, si une partie de cette information qui est aujourd'hui tenue secrete — par défiance, ou par tradition, ou par défiance — élait e s p r i t bureaucratique — divulgués on trouperait divulguée, on trouverait que d'im-portantes dépenses à objectif miportantes depenses à cojecul mu-litaire s'avèrent non nécessaires. L'équilibre militaire qui est géné-ralement considéré comme une garantie de paix, pourrait être maintenu à un niveau inférieur si les Etats en savoient plus sur leurs préparatifs et leurs inten-tions. (...)

» Une critique franche doit aussi être autorisée pour se faire entendre publiquement, critique de phénomènes tels que l'oppresla discrimination raciale. Et même le processus de détente deprait, à mon avis, offrir des possibilités accrues pour un débat ouvert et plus libre des questions politiques et idéologiques fondamentales.

#### M. KREISKY (Autriche) : Pour une «percée » de la démocratie.

« Cela n'aurait vas de sens de a ceia n'aurait pas de sens de minimiser ou même d'ignorer ces différences fondamentales des systèmes politiques et sociaux. Je souhaite ardemment par conséquent que l'on précise que la coexistence ne peut s'appliquer au domaine idéologique. Je souhaite cette clarification également hatte cette clarification également parce que les Etats démocra-tiques sont jermement décidés à obtenir une « percée » de plus en plus importante de l'idée de démocratie et nous pensons que la démocratie en elle-même est une forme de gouvernement telle-ment créative que, dans son cadre ment creative que, acus son caure et en observant strictement ses principes, des réformes sociales majeures ont pu être réalisées et seront réalisées dans l'avenir. Nous sommes prêts pour cette compétition... »

appartenir à des alliances mili-taires ainsi que leur droit à la neutralité. >

### La détente doit s'étendre Le droit à la neutralité.

< La sécurité de la Finlande

« La sécurité de la Finlande — comme celle de chacun des petits et peut-être des grands pays d'Europe — ne reposera sur une base solide que si l'état de paix est mantenu à l'abri de toute perturbation et si la détent e continue à s'instaurer de jaçon progressive et régulière (...).

3 La clé de voûte des relations entre les Etats, le principe de l'égulité souveraine, vient de recevoir une déjinition d'une précision et d'une richesse encore inéquiées. Nous sommes heureux de galées. Nous sommes heureux de constater avec les autres Etais neutres que ce principe équivaut à la reconnaissance du droit des Etats à appartentr ou à ne pas

#### M. ARIAS NAVARRO (Es- M. COSTA GOMES (Portupagne) : Ne pas oublier la gal) : Pour une ouverture Méditerranée.

« Dès le début, l'Espagne a mis a Dès le dédut, l'Espagne a mus l'accent sur le fait que le processus de construction de la sécutité de notre continent et l'extension de la coopération ne pourraient être véritablement entrepris si nous ignorions l'importance de la région méditerranéenne. Le fruit de notre tâche et celui de nombre de délégations et celui de nombre de délégations amies ont été un document spécial dédié à la Méditerranée, la seule région qui soit citée dans le document final. Il est de notre désir qu'une ligne plus généreuse d'élargissement dessinée par ce document soit interprétée, tant par ceux des rivages du nord que par ceux des rivages du sud, comme une déclaration d'intention ayant pour but d'atteindre deux objectijs possibles et souhaitables : faire de la Méditerranée une zone de paix juste pour tous les peuples de la région et promouvoir parmi ces peuples une coopération et une compréhension servani de base au mainitien mellleur de la sécurité dans la région

### totale à tous les peuples du monde.

a La voie nouvelle suivie par le Portugal a rendu possible, pour nous, une veritable participation à l'esprit de coopération En fait, le processus de décolonisation qui eté résolument entrepris, dans la mesure où il concerne la mise en œuvre du droit des peuples à l'indépendance et la démocratisation du pays, constituent pour nous les fondements d'une politi-que de coopération (...) Nous avons proclamé et nous avons poursuivi clairement une politique étrangère qui repose autant sur le respect de nos engagements internationaux que sur une ouver-ture totale à tous les peuples du monde, avec le plein respect des principes d'égalité souveraine des droits, de non-intervention dans les afjaires iniernes des autres Etats et de reconnaissance du droit de ious les peuples à dispoaron de tous les peuples à dispo-ser librement d'eux-mêmes. (...) » Le Portugal note avec satis-faction l'importance donnée par la conférence aux relations des pays participants avec les Etats non participants de la zone médi-

### américano-soviétiques sur la limitation des armes stratégiques et M. Ford (États-Unis): les résultats de la C.S.C.E. s'appliquent à Berlin

« Je n'ai pas traversé l'Atlantique pour dire ce que nous savons tous déjà, c'est-à-dire que les na-tions ont maintenant la possibilité de détruire la civilisation et, par conséquent, que toute notre politique étrangère doit maintenant avoir cet objectif suprême de prévenir une guerre thermo-nucléaire. Je ne suis pas venu non plus pour me résigner aux différences idéologiques, a u z rivaittés politiques, aux compétitions mūlitaires qui persistent entre nous. Je suis venu à Helsinki en tant que porte-parole d'une nation dont la vision a toujours été tournée vers l'avenir. (...) Nous devons à nos enjants de ne Nous devons à nos enjants de ne pas ménager notre peine pour construire un monde melleur. (...) Finalement, il doit y avoir une acceptation d'obligations mutuelles. La détente, comme je l'ai souvent dit, ne doit pas être une rue à sens unique. Les tensions ne doivent pas être rédui-tes d'un seul côté. Les deux parties, des deux côtés, doivent vou-loir la détente et travailler à sa réalisation. Les deux parties doivent en retirer un profit. (...) n Je suis ici parce que je crois, et mes concitoyens croient, à l'interdépendance entre l'Europe

et les Etats-Unis, et plus encore à l'interdependance de toute l'humanité. (...)

> Il n'y a pas un seule peuple représenté un dont le sang ne coule pas dans les veines de l'Amérique, et dont la culture et les traditions n'ont pas enrichi l'héritage qui nous tient tant au cœur. Quand, il y a deux siècles, les Etais-Unis d'Amérique ont établi une déclaration de leurs grands principes, les cyniques et les suspicieux en ont jait des gorges chaudes. Pourtant, onze années plus tard, notre indépendance a été conquise, et la siabil'humanité. (...)

annes plus lari, notre macpen-dance a été conquise, et la stabi-lilé de notre République a été réellement assurée grâce à l'in-corporation de ces mêmes prin-cipes dans notre Constitution. (\_) » Pour les alliés de l'Amérique, nous, Occidentaux, devons poursuivre cette route sur laquelle nous nous sommes engagés en-semble, renjorcés par la conjtance réciproque de chacun. La stabilité en Europe exige un équilibre en mon pays continuera à être un partenaire concerné et digne de foi. Notre relation de partenaires est davantage qu'un accord for-mel. C'est le réflet de croyances,

de traditions et de liens qui ont une projonde signification pour le peuple américain. Nous sommes fiers que ces valeurs soient exprimées dans ce document final » Pour les paus de l'Est, les

L'ats-Unis considèrent que les principes que la conférence a acceptés sont une part du grand héritage de la civilisation européenne, dont nous sommes tous dépositaires pour l'humanité. aepositaires pour thumanite Pour mon pays, ce ne sont pas là des clichés ou des phrases vides, Nous prenons ce travail et ces mots avec sérieux. Nous ne négligerons ducun effort pour relâcher les tensions et résoudre relâcher les tensions et resoudre les problèmes entre nous. Mais il est important que vous recon-naissiez le profond attachement du peuple américain et de son gouvernement pour les droits individuels et les libertés fonda-certales circle que les engagementales, ainsi que les engagementis que cette conjérence a pris concernant une plus grande liberté de mouvement des peuples, des idées et de l'information.

» En construisant un système de relations entre l'Est et l'Ouest, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Berlin a une si-gnification particulière. Il a été un foyer où couvait l'étincelle de un joyer ou coustul l'etinceue de l'ajfrontement dans le passé. Cela peut desenir un exemple de règlement pacifique dans l'avenir. Les Etats-Unis considèrent que c'est un test de la détente et des principes de cette conférence. Nous nous réjouissons du jait que, sous réserme des droits et des resnon. réserve des droits et des respon-sabilités quadripartites, les résul-tats de la C.S.C.E. s'appliquent à Berlin comme ils s'appliquent à

l'Europe entière. » La stabilité militaire en Europe a maintenu la paix. C'est tout en garantissant cette stabilité qu'il est maintenant temps de réduire substantiellement le haut niveau substantiellement le haut niveau des jorces militaires des deux côtés. Les négociations qui sont entreprises actuellement à Vienne sur les réductions mutuelles et équilibrées des jorces n'ont jusqu'à présent produit aucun des résultats que j'avais espérés. Les Etats-Unis restent prêts à faire preune de souplesse en poursuipreuve de souplesse en poursui-vant ces négociations, si les autres en jont autant. Un accord qui augmente la sécurité mutuelle est augmente la securite mutuelle est, faisable, et il est essentiel. Les Etats-Unis ont l'intention également de travailler vigoureusement à la poursuite d'un accord sur la limitation des armes stratégiques avec l'U.R.S.S. Ce problème reste

une priorité de la politique amé-ricaine (...).

» Nous avançons dans nos dis-cussions bilatérales ici, à Helsinki.

» Le monde se trouve placé de-part un dange cara estédient. vant un danger sans précédent avec la prolifération des armes nucléaires. Les nations d'Europe partagent une grande responsabi-lité pour une solution internationale à ce problème. (...) Est-ce que la paix peut être divisée entre des zones de tranquillité et des régions de conslit? Est-ce que l'Europe peut vraiment prospérer si nous ne nous préoccu-pas du fléau de la faim, qui frappe les pays les moins favo-risés que nous? Si nous ne nous préoccupons pas des nouvelles dimensions de l'économie et des dimensions de l'economie et autre questions énergétiques, qui sont à la base de notre progrès, si nous ne nous préoccupons pas du dialogue entre les producteurs et les consommateurs, les exportateurs et les importateurs, entre les pays industriels et les pays moins développes?

#### « CHINE NOUVELLE » : Munich de l'Occident. Pékin (A.F.P.). -- Pour la

Chine, la signature de l'acte final de la C.S.C.E. est la marque de l'e inconscience » des pays d'Europe occidentale devant la menace d'e agression » et d'e expansion » militaire par l'U.R.S.S. dans cette région du monde. Mercredi 30 juillet, le Quoti-dien du peuple, organe officiel du parti communiste chinois, avait déclaoré dans un commentaire que l'acte final de la conférence n'avait « aucune valeur ». Un autre commentateur du même quotidien est allé plus loin jeudi, comparant cet acte aux de Munich, qui, déclare-t-il, ont tous deux a servi de gris-gris à Hitler pour déclarcher la seconde guerre mondiale ». L'acte final de la conférence L'acté linai de la conference, ajoute le commentateur, « est un traité trompeur, ambigu, une Lduperie, et ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit ». Il contribuera à rendre possible les trois grandes a ambitions » de l'UR.S.S., à savoir : a Contrainl'UR.S.B. à Savoir : a Contrain-dre les pays de l'Europe occiden-tale à reconnaître les frontières actuelles de l'Europe ; consolider l'hégémonie du révisionnisme so-viétique en Europe de l'Est; démanteler les forces de l'OTAN en faisant croire à une détente illusoire et éroder ainsi l'influence des Etats-Unis en Europe ». « C'est une dunerie de fond en a C'est une duperie de fond en comble, un piège tendu par l'U.R.S.S., un autre Munich de l'Occident », conclut le quotidien.

#### UNE DEMARCHE DE L'AGENCE REUTER SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES JOURNALISTES A MOSCOU

M. Gerald Long, administrateur M. Gerain Long, annimistrateur délégué de l'agence Reuter, a envoyé, jeudi 31 juillet, une lettre à M. Gromyko, ministre soviétique des affaires étrangères, pour lui demander d'intervenir afin que les correspondants étrangers en poste à Moscou ne solent plus en butte à diverses brimades. M. Long justifie sa lettre aussi bien par la tenue de la confé-rence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) que par les mesures récentes prises contre l'agence Reuter en U.R.S.S. Parmi ces dernières, il évoque le refus d'accorder un visa à un journaliste que Reuter voulait nommer à Moscou cette année. Une copie de la lettre de M. Long à M. Gromyko a été envoyée au secrétariat exécutif de la C.S.C.E. — (Reuter.)



#### **Portuga!**

# Révolution ou contre-révolution?

par ALAIN KRIVINE (\*)

Cette formule lancée par Marlo Soares sur les antennes de R.T.L. a de quoi réchauffer le cœur de tous ceux qui, depuis des années, et souvent dans l'isolement, se sont battus et continuent de se battre pour un véritable socialisme qui n'ait rien à voir svec sa caricature existant dans les pays de l'Est, notamment à Prague. La force de la révolution portugaise en marche est telle qu'il semble même que ce soit des légions entières qui se dressent aujourd'hui pour « réconcilier » la démocratie et le socialisme, tout en repoussant avec dégoût le projet stalinien comme le projet social-démocrate. Ainsi donc, l'enjeu historique qui se noue au Portugal n'opposerait plus la révolution à la contre-révolution, mais les socialistes authentiques, représentant la majorité de la population, à ceux qui voudraient Imposer une dictature stallnienne. Quelle dramatique mystification i Cessons de rêver, la batallie est plus complexe. Derrière ce type d'antistalinisme apparaît l'opposition à la révolution socialista.

Malgré quarante-huit ans de dictature, les travalilleurs portugais sont en train de réaliser une des expériences les plus avancées de tout le mouvement ouvrier international. L'aspiration à la société socialiste démocratiquement gérée par les travailleurs, telle qu'aile s'était déjà manifestée de façon embryonnaire iors des multiples grèves en Europe, comme à Lip, devient au Portugal un phénomène de masse, masse, trop souvent ignoré dans la presse. Des centaines de commisaions de travailleurs, d'habitants, de soldats, de paysans, ont jailli dans tout le pays. Et c'est de cela qu'il faut partir pour comprendre tout le reste et éviter des assimilations historiques hâtive

Nous ne commes pas en 1948, l'armée de Staline ne campe pas aux portes de Lisbonne. La direction stalinienne du P.C.P. est confrontée à une radicalisation exceptionnelle de la classe ouvrière dans une autre conjoncture mondiale. Ce parti. passé en l'espace d'un an de trois mille adhérents à plus de cent mille, est encore obligé de composer avec cette poussée ouvrière, sans posséder tous les moyens d'encadrement des vieux P.C. implantés depuis des décennies dans les entreprises.

Principal artisan de la chute de la dictature, le M.F.A. s'est trouvé projeté à l'avant-scène de la vie politique. Par la suite, son rôle a été renforcé volontairement par les partis ouvriers réformistes P.C.P. et P.S.P., qui n'avalent pas du tout l'Intention de s'emparer du pouvoir et de construire le socialisme. La politique de ces partis et la paralysie provisoire de la bourgeoisie ont permis au M.F.A. de jouer un rôle - bonapartiste - et de chapeauter un gouvernement de collaboration de es P.C., P.S., P.P.D. Le triumvirat n'est pas une eclution à la crise Le M.F.A, en tant qu'institution non liée organiquement à la classe ouvrière, n'en est pas l'émanation. Cela dit, le M.F.A. reproduit de taçon déformée les conflits de classes qui secouent le pays et sera conduit à éclater, car il est impossible d'assumer dans une telle situation des projets politiques totalement inconciliables.

Capitalisme ou socialisme, tel est l'enjeu. La batalile économique est lièe à la réponse politique qui sera donnée. C'est dans ce cadre que la direction actuelle du P.S.P. a fait son choix. Elle n'incame pas la volonté de lutte contre un « socialisme bureaucratique », elle se sert de cet épouvantail pour bloquer le proce révolutionnaire. C'est contre le projet, certes confus, du M.F.A. visant à légaliser les structures d'auto-organisation que se sont données les travailleurs et les soldats, que le P.S.P. est parti en guerre, permettant ainsi à toute la réaction de trouver un pôle de convergence. Depuis le 25 avril, le P.S.P. utilise habilement le volonté des travailleurs d'aller au socialisme et leur peur de la dictature. Il profite dans cette besogne des armes fantastiques que lui tournit un P.C.P. ultra sectaire, qui fut le premier P.C. à saluer

l'invasion de la Tchécoslovaquie. Les socialistes français encore plein d'illusions sur la volonté de leur direction de construire un socialisme autogestionnaire doivent ouvrir les yeux. Ce n'est pas cette bataille que livre Soares, et ses alliés de fait (P.P.D., C.D.S., Eglise) ne s'y sont pas trompés.

Avec sa force, le P.S.P. aurait pu éduquer les travailleurs sur ce qu'est véritablement une démocratie socialiste, mais il aurait fallu pour cela s'investir à fond dans les comités de base et e'y battre à l'intérieur contre toute tentative de manipulation et de bureaucratisation venant d'un P.C.P., d'ailleurs minoritaire, et ne pas s'accrocher aux vestiges de la légalité bourgeoise qui, en fin de compte, a donné un Pinochet au Chill. Le P.S.P. a cholsi une autre voie qui ne nous étonne pas, suivant ainsi la tradition de ses » partis frères ». Ce n'est pas un coup de Prague qui guette le Portugal, mais, à plus ou moins long terme, un coup de Santiago.

La bataille décisive que mènent les trotskistes de la L.C.I. (Liga Comunista Internacionalista), avec d'autres torces révolutionnaires comme le MES, consiste à tout faire pour unir les travailleurs, notamment communistes et socialistes, à travers les comités - embryon de nouveau pouvoir ouvrier — à les défendre, les coordonner, les armer, les centraliser dans le cadre d'une assemblée nationale de leurs délégués d'où sortirait un véritable gouvernement des

C'est dans ces structures que les partis politiques ont toute leur place, et que la batalile pour la démocratie doit être menée vigoureusement sur ce terrain dépourvu d'ambiguité.

Le socialisme peut triompher au Portugal. Combinée avec l'éclatement d'une crise révolutionnaire en Espagne, cette victoire serait un puissant levier pour tout le mouvement ouvrier européen confronté à la crise générale du capitalisme. Nous avons déjà une dette envers l'Espagne révolutionnaire : que cela ne se reproduise pas au Portugal où II ne peut être question de ménager notre soutien aux forces révolutionnaires quelle que forme que cela puisse prendre dans l'avenir. Dans un tel affrontement, il faut savoir choisir son camp. Nous avons, quant à nous, choisi le nôtre.

(\*) Membre du bureau politique de la Ligue communiste révolutionnaire (section française de la IV- Internationale).

#### **ltalie**

#### M. Agnelli est prêt à coopérer avec le nouveau maire communiste de Turin

De notre correspondant

Rome. — M. Umberto Agnelli s'est déclaré disposé, au nom de s'est déclare disposé, au nom de Fiat, à collaborer avec le parti communiste de Turin, pour le bien de la ville et de l'Industrie automobile. Après l'élection d'un conseil régional socialo-communiste dans le Plémont et d'un maire communiste à Turin, il était prévisible que le plus grand fabricant d'automobiles d'Italie allait tirer la leçon des élections régionales du 15 juin, dans l'espoir, sans doute, de s'attirer les bonnes grâces des syndicats, M. Agnelli a d'ailleurs évoqué, dans une longue interview accordée à l'hebdomadaire Panorama, les « revendications démagogiques et absurdes » des syndicats, au et absurdes » des syndicats, au cours des six derniers mois avec, comme résultat, une productivité inférieure de 25 % à celle de l'industrie automobile allemande. M. Agnelli a tenu à souligner « la volonté effective des diri-geants du P.C.I. de collaborer

avec ceux qui ont une certaine compétence projessionnelle. Cette volonté n'existait pas dans la classe dirigeante précédente. » C'est également une nouvelle orientation que compte se donner Flat, en ce qui concerne ses rap-ports avec la presse, et en parti-culier avec le journai la Stampa, culier avec le journai la Stampa, qu'elle contrôle à cent pour cent. 

« Il n'y a pas de raison, a dit 
M. Agnelli, que, dans une société 
moderne, un groupe industriel 
contrôle un ou plusieurs quotitiens. Une société ou un groupe 
se trompe lorsqu'il pense, pouvoir conditionner l'information 
en possédant des fournaux, et 
l'estreur se pase, » Il faudra donc 
trouver une sojution pour la trouver une solution pour la Stampa. M. Agnelli n'a pas précisé laquelle, mais il semble qu'elle consistera à donner davantage de responsabilités aux journalistes dans la gestion du grand quotidien de Turin.

### Libres opinions ——— La crise d'autorité paraît s'étendre à l'armée

(Suite de la première page.)

Une fois encore, la laongue réuune fois encore, la labilitate-nion derrière les murs délicate-ment rosès du palais de Belem s'est déroulée dans une atmo-sphère houleuse. Au général Costa Gomes qui leur demandait de ratifier la résolution de l'assem-blée, les militaires « modérés » ont réplique qu'ils entendaient d'abord savoir quelle politique adopterait le directoire. Le président de la République aurait expliqué que, selon lui, elle ne pouvait que suivre les orien-tations de son discours devant les délégués des trois armes. Le pre-mier ministre et le général Otelo de Carvalho n'auraient alors rien dit. Incrédules ou déjà trop échaudés », certains « mo-

#### Espagne

#### LA POLICE DÉCLARE AVOIR DÉMANTELÉ LES RÉSEAUX DE L'ETA A BARCELONE ET A Madrid.

Madrid (A.F.P.). — Deux commandos de l'organisation autonomiste basque ETA ont été démantelés mercredi par les services de police de Barcelone et de Madrid, annonce, jeudi soir 31 juillet, la direction générale de la sécurité espagnole.

Le communique, qui mentionne « une organisation terroriste déterminée », constitue la première information officielle sur l'opération montée mercredi à Barcelome, Huit personnes ont été ar-

ration monée mercreu s'acte-lone. Huit personnes ont été ar-rêtées dans cette ville. Leur identité n'est pas révélée, mais de source basque on laisse entendre source basque on laisse entendre que deux importants membres de l'ETA sont tombés dans un plège tendu par la police. Il s'agit de M. Pedro Ignacio Peres Behotegui, dit « Wilson », impliqué dans l'attentat contre l'amiral Carrero Bianco, et de M. Juan Paredes-Manoto, dit « Txiki », accusé d'avoir participé au meurtre du commissaire Diaz Linares.
En ce qui concerne l'opération

commissaire Diaz Linares.

En ce qui concerne l'opération de Madrid, la police confirme l'arrestation de trois membres du commando et indique que le quatrième est mort au cours d'un échange de coups de feu avec les policiers. Mercredi soir on laissait entendre qu'il s'était suicidé. D'autre part, trois jeunes gens appartenant à l'ETA ont abattu, jeudi après-midi 31 juillet, à Saint-Sebastien, un chanifeur de taxi qui était, selon eux, un informateur de la police.

mateur de la police.

dérés » ont voté contre la propo-sition, qui a cependant été adop-tée à la majorité. Les « indécis » - nombreux au sein du Conseil se sont, semble-t-il, résignés à déléguer un pouvoir qu'ils sont déléguer un pouvoir qu'ils sont las de ne pouvoir véritablement maîtriser. Ils gardent d'autre part une grande confiance dans la personnalité du chef de l'Etat et le jugent capable d'arbitrer les conflits qui ne manqueront pas de surgir.

Il n'en faut pas plus à Republicar qui préait désormais

blica — qui prait desormais quotidennement sous la responquotidiennement sous la responsabilité de la commission des travailleurs — pour affirmer que « la ligne dissidente, en déaccord avec les décisions de l'assemblée du M.F.A., a subi une téritable déroute ». « Cette ligne, poursuit le journal, apparait minoritaire dans le Conseil. » Conclusion sans doute sommaire et un peu hâtive. Les militaires groupés autour du major Melo Antunes n'ont pas encore désarmé. Peuvent-ils compter sur une créaction salutaire » à la base des unités? Les hésitations, la crise d'autorités ressentie dans tout le pays, n'épargnent pas l'armée. On commence à y percevoir des signes de troubles et d'impatience qui pourraient bientôt peser d'un grand poids.

Des bruits persistants font état du mécontentement d'officiers cantonnés au nord du pays. Un tract circule qui appelle soldats, sergents et officiers à renouer avec « l'esprit du 25 auril ». A l'inverse, la base « radicale » des unités qui appelle soldats, sergents et officiers à renouer avec « l'esprit du 25 auril ». A l'inverse, la base « radicale » des unités qui entourent la capitale unités qui entourent la capitale exprime de plus en plus ses réticences devant le manque de détermination du pouvoir. À Amadem l'accompany de la company de la company de la capitale exprime de determination du pouvoir. A Amadora, l'assemblée générale d'un régiment de commando a purement et simplement décide de destituer son commandant, le major Jaime Neves, qui aurait publiquement manifesté son hostilité au premier ministre. La direction du Copcon, dont dépend l'unité d'amadora a entériné la l'unité dAmadora a entériné la décision et mis à la disposition de l'état-major neuf officiers et quatre sergents « épurés » par la base. « La nécessité de renforcer l'alliance du peuple et du M.P.A., explique le Copcon. implique une correcte insertion des unités militaires dans les réalités correcte des nouveltes des nouveltiques et me concrètes des populations et une discipline parfaitement adaptée à la volonté des masses pour la construction du socialisme. »

Les heurts répétés au somme du MFA et de la hiérarchie militaire sont tels qu'aujourd'hui le débat est descendu dans les

#### Autriche

#### M. Taus sera un adversaire dynamique pour le chancelier Kreisky

aux élections du 5 octobre

De notre correspondante

Vienne — Moins de quince ours aprés la mora, dans un jours après la ment dans un accident de la route de son chef. M. Karl Schleinner, le parti popullste autrichien principal parti
d'opposition, s'est doté d'une
nouvelle équipe dirigeante : à la
quasi-unanimité, les délégués au
congrès extraordinaire, convoqué
le jeudi 31 juillet à Vienne, ont
éju M. Joseph Taus président du
parti et M. Erhard Busek secrétaire général. A deux mois des
éjections générales, qui doirent
avoir lieu le 5 octobre prochain.
M. Taus devient donc le nou-M. Taus devient donc le nou-veau concurrent de M. Bruno Kreisky à la chancellerie.

Les dirigeants du parti socialiste, actuellement au pouvoir,
loin de sous-estimer M. Taus,
sont conscients qu'il va leur falloir compter, maigré son manque
d'expérience politique, avec cet
homme de quarante-deux ans dont on s'accorde à reconnaître l'intelligence, le dynamisme et la competence d'économiste. Au sein de son parti. M. Taus maigré les espoirs qu'il suscite, semble toutefois c en obserration a. Certains a caciques a n'ont pas hésité à mèler à leurs vœux de réussite une mise en garde contre la tentation de la a technocratie a D'aucuns crai-gnent aussi, dans ce parti d'inspiration chrétienne - démocrate très traditionnelle, de voir bousculés des principes ancrès de longue date. En revanche, M. Taus apporte incontestable-ment pour la jeune génération un souffe nouveau et pourrait attirer un certain nombre des quaire cent mille Autrichiers qui

Né à Vienne en 1933, fils d'un boucher, M. Joseph Taus, apres avoir promptement mené des études de juriste, s'intéressa de près aux questions d'environnement, d'énergie et aux problèmes de réforme sociale. Entré à vingt-cinq ans à la Girozentrale Bank, il en devint, dix ans après, direc-teur général, et en fit la deuxième banque d'Autriche. A trente-trols ans, il fut secrétaire d'Etat dans un des gouvernements du chan-

voteront pour la première fois en

Dans son discours d'investiture. M. Taus a galvanisé les énergies se lancer dans une violente cess amis en déclarant que le aurait été in parti populiste devait redevenir niers, ne se le plus fort du pays. Il a cepen-cestination.

dant renouvelé l'offre de collabo-ration aux autres formations po-litiques que M. Schleinzer avait formulée peu avant sa mort. VIsiblement peu embarrassé de complexes, M. Taus n'a pas hésité diatribe contre l'idéologie socialiste qu'il a qualifiée d' « utopique » et de « pays de nulle part ».

ANITA RIND.

linde

#### Grèce

Selon deux anciens ministres déposant à Athènes

#### « AUCUN DANGER COMMUNISTE NE JUSTIFIAIT L'INTERVENTION DE L'ARMÉE EN AVRIL 1967 »

Athènes (A.F.P.). - Deux anciens ministres du gouvernement de M. Panayotis Canellopoulos au pouvoir lors du coup d'Etat militaire du 21 avril 1967, ent déposé jeudi 31 juillet devant la cour criminelle d'Athènes au procès des vingt principan auteurs du coup d'Etat. Les deux témoins MM. Pans-Les deux temoins, M.M. Pan-rotis Papaligouras et Georges Rallis, alors respectivement ministres de la défense et de l'ordre public. ont affirmé qu's aucun danger, communiste ou autre, ne justifiait une inter-vention de l'armée ». Réfutant le principal argument de la défense, les témoins ont souligné qu'aucun dépôt d'armes n'avait été trouvé entre les mains

des communistes par le régime militaire.

En ce qui concerne l'attitude de l'anclen roi Constantin, M. Raliis, actuellement ministredélégué à la présidence du conseil, a affirmé qu'il avait été contraint par la force des choses d'avaliser le coup d'Etat. Auparavant, l'ancien souverain aurait lancé au troisième corps d'armée à Salonique un ordre de se dirige; vers Athènes pour faire face aux putschistes. L'ordre, qui aurait été intercepté par ces deraurait été intercepté par ces der-niers, ne serait jamais parvenu à

## **AMÉRIQUES**

#### LA RÉFORME DU TRAITÉ INTERAMÉRICAIN D'ASSISTANCE

### Les pays latino-américains ont fait accepter plusieurs de leurs revendications

Avant la décision prise le 29 juillet au soir par l'Organisation des Etats américains (O.E.A.) et qui permet aux membres de celle-ci de normaliser leurs relations avec Cuba, les vingt et un pays signataires du

tratté interaméricain d'assistance réciproque (TIAR) avaient siègé pendant dix jours à San-José-de-Costa-Rica pour reviser leurs

Les modifications les plus importantes ont

porté sur l'article 8 (liste des sanctions applicables à un membre dissident) et sur l'article 17, qui stipulait que l'organs de consultation chargé de les prononcer en décide à la majorité des deux tiers.

L'accord sur ces amendements au traité signé en 1947 à Rio-de-Janeiro a règlé ce qui constituait le problème central de la confé-rence : l'aménagement du TIAR rence: l'aménagement du TTAR de façon à permettre la levée des sanctions économiques prises contre Cuba en 1964 par l'O.E.A. Deux pays pouriant opposés à la normalisation des relations avec La Havane, l'Oruguay et le Nicaragua, avaient voté en faveur de l'adoption de la règle de la majorité simple. Lors d'une précédente réunion de l'O.E.A. à Quito, en Equateur, une majorité simple des pour supprimer ces sanctions, mais elle participants s'était dégagée pour supprimer ces sanctions, mais elle était alors insuffisante. Les Étaix-Unis ayant, depuis lors, fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas la prolongation des mesures contre C u ha (leur abstention à Quito avait, semble-t-il, induit en erreur certains de leurs plus fidèles alliés, comme Halli, qui, croyant bien faire, avait voté contre), il a été décidé de modifier cet article 17 du TTAR pour résèer plus sûredu TIAR pour régler plus sûre-ment le problème.

Deux arguments principaux ont été présentés à San-José pour convaincre les participants d'ac-

convaincre les participants d'accepter l'amendement. On a d'une
part fait valoir que le traité luimême n'avait été signé qu'à la
majorité simple et donc que sa
révision pouvait être conduite de
la même manière; argument
juridique assez formel, mais qui
permettait au moins de trouver
un prétexte. D'autre part, plusieurs pays membres, et notamment le Costa-Rica, avaient fait
valoir que les sanctions contre
Cuba n'étant plus respectées —
un nombre chaque jour plus
important de pays renouant unilatéralement leurs relations avec
La Havane. — l'autorité du traité

José et adopter un projet mexico-américain intitulé « Liberté ter directement leur litige devant d'action » qui laissera à chaque le Conseil de sécurité de l'ONU. pays membre la possibilité de cholsir le type de relations qu'il souhaite entretenir avec le régime castriste. La ratification du pro-tocole de réforme du TIAR de-mandera, quant à elle, presque deux ans. deux ans.

La seconde réforme im-portante décidée à San-José est sans doute la rédaction dem nouvel article, adopté par ving voix contre une, celle des Etats-Unis, affirmant que la « sécurité écono-mique » est aussi importante pour la paix en Amérique latine que la sécurité militaire. Le traité, dans sa forme actuelle, ne fait aucune mention de ce type d'agression qui, pour la majorité des pays latino - américains, est pourtant considérée comme l'une des causes principales de leurs difficultés. Les ministres latino-américains présents à la réunion ont souhaité par la même occasion élaborer un nouvel accord qui garantirait les droits économiques internationaux de leurs pays. On la paix en Amérique latine que la sécurité militaire. Le traité, internationaux de leurs pays. On retrouve ici l'esprit de la «charte des drotts et des devotrs des Elats», proposée à l'approbation des Nations unles par le président mexicain Luis Echeverria

Les pays latino-américains ont également obtenu, contre l'avis des Etats-Unis, deux autres amendements politiquement significatifs. Le traité reconnaîtra désormais explicitement le droit au pluraisme idéologique ». La communauté interaméricaine était usou'à présent considérée comme jusqu'à présent considérée comme formée de « démocraties représentatives s, et Washington a, dans le passé, revendique ce principe La Havane. — l'autorité du traité et diplomatiques contre des pays dans son ensemble était remise en cause.

Cette révision était nécessaire pour que les pays membres de l'O.E.A. puissent se réunir à San-

alors qu'ils étaient tenus aupara-vant de le soumettre aux diffévant de le soumettre aux diffé-rentes instances de l'O.E.A. Il s'agit là d'un moyen de pression non déguisé sur les Etats-Unis, qui, en application d'une doctrine de Monroe rénovée, sont souvent tentés de maintenir les conflits surgissant entre eux et des pays latino-américains dans le champ clos d'une organisation qu'ils do-minent largement. Les négocia-tions entre Washington et Pa-nama, sur la zone du canal, qui actuellement pietinent, pourraient être concernées par cet amende-Dernière réforme d'importance,

Dernière réforme d'Importance, plus technique : la zone géographique d'assistance et les conditions de celle-ci ont été modifiées. Il semble, quoique les informations parvenues sur ce sujet ne soient pas encore très précises, que des compromis alent été trouvés entre les désirs opposés des Etats-Unis et de certains pays « Indépendantistes », comme le Pérou Selon l'article 3 du TIAR, « les hautes parties contractantes conviennent parties contractantes conviennent qu'une attaque armée par quelque Etat que ce soit contre un Etat américain devra être considérée comme une attaque contre tous les Etats américains n. Le Pérou les etats américains n. Le Pérou estimait que la formule était extrémement contraignante (il suffirait, à son avis, d'évoquer a la solidarité rans le cas d'une agression armée contre un Etat américain ») et revensit à contresigner la stratégie de grande puissance des Etats-Unis en imposant aux pays latino-américains de soutenir un conflit qui se dé-roulerait hors du continent. Avec quelques autres pays, le représen-tant du Pérou demandait qu'il solt spécifié que la clause d'assis-tance mutuelle ne joue qu'en cas d'attression sur le continent améd'agression sur le continent amé-ricain. Le Pérou n'a pas été suivi

sur le premier point, puisque, au contraire, l'obligation d'assistance militaire a été réaffirmée. En revanche, la zone d'application du mande de la contraire TIAR a été précisée : elle ira d'un pôle à l'autre — en excluant u un pole a l'autre — en excluant le Groenland — et des Bermudes, jusqu'à 200 milles à l'est d'flawai. Le Mexique et le Pérou ont voté contre ces nouvelles dispositions qui selon eux. augmentent les risques de conflits. Le Guatemala, le Panama et l'Equateur se sont abstenus.

Une autre réforme traduit asse one autre reforme traduit assessiblem l'« esprit » qui règne dans la « famille américaine » : par 19 voix pour, aucune opposition, et 2 abstentions, les participants à la réunion de San-Jose ont adopté un article qui dispose que toute action de défense collective de Deures étre entrerrise qu'ell. toute action de défense collective ne pourra être entreprise qu'en cas d'agression perpétrée de l'« extérieur du continent améri-cain ». Cela revient à prévenir le grand voisin du Nord que, s'il décidait un jour de s'en prendre à un Etat du Sud, il ne pourrait forcer les signataires du TIAR à le suivre. à le suivre.

ALAIN-MARIE CARRON.

● Une conférence destinée à poser les jondations d'un système économique latino-américain s'est ouverte le 31 juillet à Paname. Vingt-quatre pays latino-ameri-cains, dont quinze sont repré-sentés au niveau des ministres, participent à cette réunion dont l'initiative revient au Mexique et au Venezuela. Le président pa-naméen, le général Omar Tor-rijos, en ouvrant les travaux de la conférence, a souligné que la création d'un système économique latino-américain avait pour seul but de permettre de faire face rapidement aux problèmes que connaît l'économie mondiale.





#### Autriche

# is sera nu adversaire dynamique mar le chancelier Kreisky

De notre correspondante

le mort dans un a runte de son chef, leinzer, le parti po-hien, principal parti s'est dote d'une s'est dote d'une pe dirigeante à la nté, les délégués au sordinaire, convoqué-nillet à Vienne, ont h Taus président du Briard Bush serré-

British British

Bright Buses search
L A deux mots des
afrales, qui doivent
5 octobre prochain,
sient donc le nousput de M. Bruno
chancellerie. mest-du parti socia isment an pouvoir-lement an pouvoir-le-estimen M. Taus, als qu'il se leur fai-maigre son manque politique, avec cet quarante-deux ans conde à recommitte le dynamisme et lencs d'économiste

son parti M. Taus, espoire qu'il sascite, espois « en charco-riains » cariones » ésité à méier à leurs fusite une miss en e le tentation de la tie a D'aucuna crai-dens se parti d'ins-rétienné démocrate unelle, de voir bous-principes ancrés de a lin revanche, ponte incontestable nouveau et pourrait certain nombre des mille Antrichiens qui ur la première fois en

10s en 1933, fils 6'un Joseph Taus, aprés internent mené des juriste, s'intéressa de postions d'environne-rgie et sux problèmes sociale. Entre à vingt-la Giroscutrale Bank. dix ars spris direc-st en fit la deuxière utriche à treme-trois secretaire d'Esta dans vernements du chan-

Altropie d'investiture.

galvantré les énerges
er dans une violente
a en déclarant que le
liste dévait redevant
du paya. Il a coren-

RICAIN D'ASSISTANCE

2 100X3 2

en mayon de pression C. Str. les Exami-Unia State of State Only
State of State Only
Indicate of State of State
State of State
State of State
State of State
State
State of State

reference d'importance. Spile : la more piogra-maintaine et les condi-èleres cui set qualifiées. discit (mi. 9th generations)
makes in informations
mer or meter se noise:
Lita beseints, gar 225
rimal file brunchs extre
appears, das Blate Casmany in Responding Casparty in Responding Cas
party in Responding Cas
party

t armie per quarte in contre et ilsi no inn considerte maintaine . Le Processe de la formula éta! a print derrick: dens is one d'anc le garlie en l'ini printe anche et first el di fenemale à contre-alessigle de graci-de Bata-tinis en m-lants intino-américais to the control of the care 

8207:07% Tal curerie : Elmat-quality eaths done as ertanon den Marie Control of the Control of the

# ux élections du 5 octobre

Moins de quinze dant renouvelé l'offre de colle ration aux autres formations l'innte de son chef, dinger, le parti pohien, principal parti s'est doté d'une s'est doté d'une complexes. M. Taus n'a pas les dirigeante : à la distribe contre l'idéologie se dirigeante convoqué sordinaire convoqué que s'et de « pays de nulle particular de la convoqué par et de « pays de nulle particular de la convoqué par et de « pays de nulle particular de la convoqué par et de « pays de nulle particular de la convoqué particular de la convoqué particular de la collega de la ANITA RIND

Grèce

Selon deux anciens ministr déposant à Athèner

« AUCUN DANGED COMMUNISTE NE JUSTIFIA L'INTERVENTION DE L'ARK EN AVRIL 1967.

Athènes (AFP... - Dest Athènes (AFP... — Depriciens ministres du privers de M. Panayoris Carellon au pouvoir tors du con du militaire du 21 annuel 1861 déposé jeudi 31 annuel 1862 de parcès des voir pracès des voir auteurs du coup d'Est.

Les deux térious aux vois Panaissurus du coup de sant vois Panaissurus du coup de sant vois Panaissurus de sant vois Panaissurus de sant vois Panaissurus de sant de s yotis Papaligrums Rellis, alors ministres de la i fortre public. on autre, ne main. pention de l'arme Réfutant le primer de la défense les vers souligne qu'aucun infine n'avait été tonne

des communistes En ce qui ouverte e de l'ancien de lors M. Ralia actuelle service delágue i conseil, a affili contraint par davaluer le ravant langen ...... aux paisen. de

### de leurs revendicaim

porte me l'article à date de applicables à un transcribe l'article II, qui sintidecide à la maronie mont di pourront pur-pont leur litige devant de deurst de l'ONU milleur litige devant resident times supera-leurs de l'OLA II d'un po

TIAR 1 le Groenand
Le Mexique
contre des contre de co Cae autre terret en la care خالتاتات bien in expensive for s farme and U rais 2

a la remain de la la serie de la come de la te grand 70denda: un . ALAIN-MAR E CARRON

Und poster 

## L'Inde en état d'urgence

II. - Ni Allende ni Pinochet

De notre envoyé spécial GÉRARD VIRATELLE

Une page de l'histoire de l'Inde a été tournée lorsque aboutissement d'une longue crise - Mme Gandhi a, le 26 inin. proclamé l'état d'urgence. Le premier ministre était alors violemment critiqué, mais elle n'a pu apporter la preuve qu'un « complot » se tramait (« le Monde » du ler sout).

New-Delhi — Le jour n'était pas encore levé. lorsqu'à quatre heures du matin, un jour du début de juillet, huit cents policiers pénétrèrent sur le campus de l'université Jawaharlal-Nehru. où l'on étudie les langues et les sciences sociales et politiques. Il y avait à peine deux cents per-sonnes, professeurs et élèves, dans les locaux, en cette période de vacances. Les policiers possédaient des listes d'étudiants appartenant à plusieurs groupuscules politi-ques, et pas seulement au mou-vement de M. J.-P. Narayan, qui se réclame de la pensée du mahatma Gandhi (on rencontre diverses tendances marxistes -léninistes et des éléments d'ex-trême droite dans cette universtie). Ils firent ouvrir des chambres — mais pas celles des jeunes filles, — cherchèrent les documents compromettants, hos-tiles à Mme Gandhi ou pro-chinois, les livres sur Marx et Mao Tse-toung, puis arrêtèrent une quarantaine de jeunes qui devalent être en majorité libérés par la suite. La même opération avait eu lieu auparavant à l'université de Delhi, fief de l'extrême-droite nationaliste hindoue. Des opérations somme toute banales. Il est toujours aussi difficile de saest toujours aussi difficile de savoir — et de toute façon interdit de dire — combien de personnes ont été arrétées. 1245 au Maha-rashtra, 1557 au Bihar, 478 dans um seul district du Bengale-Occi-dental, dont « 201 naralites (ré-volutionnaires maoistes), des racketteurs, des pilleurs de wa-gons, des trafiquants de devises ». a revélé la presse. En Inde, les chiffres emontents vite, mals, en l'occurrence, Mme Gandhi nous rassure : « Ils sont très maigres par rapport à la population (...) et les trois quarts (des personnes arrêtées) étaient déjà sur les listes de la police ». Ils s'élèvent sans doute à plus de dix mille, pense-t-on généralement.

#### La politique du « Dauda »

Les rafles ont touché les sympathisants des formations de l'opposition parlementaire qui s'étaient associées à la campagne contre Mme Gandhi, les adhérents des vingt-six organisations non parlementaires interdites, les milieux étudiants et syndicalistes. Outre MM. J.P. Narayan et Morarji Desai (ancien vice-premier ministre), sont incarcérés, parfois dans des conditions très nénibles : MM. Piloo Mody, secrétaire géné-MM. Plloo Mody, secrétaire géné-ral du Mouvement populaire indien; Charan Singh, président de ce mouvement; Raj Narain, Georges Fernandez, et Madhu Limaye, dirigeants socialistes; A.B. Vajpayee, chef du Jan Sangh (droite nationaliste); Sangh (droite matonanste); E.M.S. Namboodirapad, secrétaire général du parti communiste marxiste, indépendant de Moscou et de Pékin, et A.K. Gopalam, président de ce parti... Brei, les principales « figures » de l'oppo-sition parlementaire. Cinq « jeunes tures » du Congrès, qui souhai-taient un dialogue entre le pou-voir et «J.P. » et avaient refusé voir et «J.P.» et avaient refusé de donner un chèque en blanc à Mme Gandhi après la proclamation de l'état d'urgènce, sont également en prison; ils ont été expulsés du parti rouvernemental. M. Mohan Dharia, appartenant à la même tendance et limogé du gouvernement — il était viceministre du plan il y a plusieurs mois, — serait entré « dans la clandastinité» (1). Un intellectuel sandalisé nous Un intellectuel scandalisé nous

(1) Les cagitateurs » ne sont pas les sculs à être frappès. Un journa-liste très bien informé, M. Kuldip Nagar, vient d'être incarcèré. Il a publié des livres à grand tirage ré-vélant les dessous de la vie politique.

MATELAS III SOMMIERS III ERSEMBLES

SIMMONS

ont choisi CAPÉLOU

pour la vente de leurs

**MEILLEURES LITERIES** 

LTVRAISON CHATCHTE DANS LA JOURNEE

EXPOSITION ET CENTRE D'ESSAI

CAPÉLOU Distributeur

Seule adresse de vente :

37, Ay, de la République

PARIS XI° = Métro Parmentier Tél 357.46.35 +

1

Modèle TRECA

declare: « Mme Gandhi voudrait etre Allende, mais elle se conduit comme Pinochet. C'est la politique comme Pinochet. C'est la politique du « danda », du gros bâton. Même les Britanniques, qui avaient pourtant arrêté des dizaines de milliers de congres-sistes qui luttaient pour l'indé-pendance, n'étaient jamais allés aussi loin. » Certes, les chars ne patrouillent pas dans les rues des villes, et la vie quotidienne ne paraît guère affectée par l'état d'urgence. A notre connaissance, le coup de force du 26 juin n'a pas fait couler le sang. Il n'en a pas moins été une amère surprise pour tout le monde, même pour ceux qui s'attendaient à «quelque chose». Le gouvernement a pris des mesures exorbitantes, sous pré-texte de faire face à une situation

qui ne les justifiait apparem-ment pas. Ment pas.

La Constitution indienne prévoit deux formes d'état d'urgence, selon qu'il s'agit d'agression extérieure ou qu'il faut faire face à des troubles internes. De fait, l'Inde a été continuellement placée sous un tel régime d'exception depuis 1962, sauf entre 1968 et 1971.

Nehru l'avait invoqué en 1962, jors de l'«invasion chipoise» lors de l'«invasion chinoise» (pour des raisons extérieures et intérieures), et il avait fait arrêter de nombreux communistes. Sa fille l'a fait au moment de la crise du Pakistan.

Jusqu'alors, l'Inde faisait fi-gure de pays attache au respect des droits fondamentaux. Mais, au-delà de ces apparences libé-rales, la Constitution comporte rales, la Constitution comporte une panoplie de clauses restric-tives et prévoit ainsi tous les régimes, depuis la démocratie libérale jusqu'au système le plus autoritaire. Sous l'état d'urgence, en vigueur depuis le 26 juin, plusieurs articles de la loi fondamentale sont « suspendus »— en particulier ceux qui concernent l'égalité devant la loi, la protection de la liberté individuelle contre les arrestations et les dé-tentions. Les citoyens indens n'ont plus le droit de demander aux tribunaux l'application de ces droits. La validité des déci-sions de l'exécutif ne peut être contestée. La pouvoir central contestée. Le pouvoir central prend le pas sur celui des Etats auquel il indique de quelle ma-nière ils doivent s'administrer. Les dirigeants et leurs porteparole peuvent donc soutenir que la Constitution de l'Union n'a pas

été violée... Le pouvoir dispose aussi de puissants moyens d'intervention.

Depuis 1969, date de la mise à l'écart de la « vieille garde » du Congrès par Mme Gandhi, l'appareil policier s'est considérablement renforcé. Les services de renseignements se sont développes de telle sorte que l'Inde possède de teue sorie que l'inde possede une « centrale » — Research Analyses Wing — calquée, toutes proportions gardées, sur la C.I.A. Chargé d'abord du contre-espionnage à l'époque de la tension avec la Chine et le Pakistan, cet organisme s'occupe aussi d'af-faires politiques intérieures, en-core que son action reste, comme il se doit, un peu mystérieuse. Un brahanne cachemiri le dirige et

Mme Gandhi le supervise.

Deux textes permettent de mettre en œuvre la « politique du danda », du bâton : la loi sur la défense de l'Inde (Dejence of India Rule), mise en vigueur au temps du premier état d'ur-gence, a été utilisée notamment pour incarcérer des milliers de révolutionnaires maoistes et pour revolutionitaires maoistes et pour réprimer les cheminots pendant la grève de 1974. Mais elle a été jugée insuffisante puisqu'elle li-mitait à six mois la garde à vue mitait à six mois la garde à vue d'un détenu. Une nouvelle loi, l'Acte sur le maintien de la sécurité intérieure, (Maintenance of internal Security Act), a donc été votée il y a quelques mois par le Parlement. Ses dispositions, beaucoup plus répressives, on t encore été renforcées depuis peu. N'importe qui, même étranger, peut dorénavant être maintenu en détention, aussi longtemps que l'état d'urgence sera appliqué,

limitent pour 'lessentiel à reproduire des communiqués officiels ou des matériaux largement cen-

صكذا مة الاصل

sans que lui en soient communiquées les raisons. La terreur ne règne pas, mais A la vérité, les journalistes indiens ont perdu le courage de re-chercher des informations et la gerreur ne regne pas, mans la crainte est sensible dans tous les milleux un tant soit peu poli-tisés et chez les intellectuels : crainte d'exprimer une opinion devant un inconnu, crainte de parler au téléphone, crainte de parler son emploi Un vieil ami d'écrire des commentaires sur les sujets devenus tabous. Ils s'expo-seraient à des poursuites Franc-tireur, The Hindoustan Times se hasarde tout de même de temps à autre à publier des éditoriaux perdre son emploi. Un viell ami demande à rencontrer le jour-naliste de passage en privé et non au bureau. Tous les interà autre à publier des éditoriaux qui lorsqu'ils ne parlent pas des rats ou d'autres sujets d'intérét secondaire, rappellent son indépendance d'hier. « La thérapeutique de choc, bien qu'efficace comme traitement dans certaines circonstances, doit être administrée avec beaucoup de prudence et de circonspection », a-t-il écrit récemment. Mais les éditorialistes qui avaient cité Gandhi, Nehru et Tagore se sont vu rappeler par le ministre de l'information, qui ces écrits ne pouvaient être utilisés « en dehors du contexte ». « Si c'est nécessaire, Tagore sera banni », a déclaré un ministre du gouvernement de Callocuteurs achèvent leurs propos de la même façon : a Surioui ne de la même façon : a Surtoul ne itexcitez pas mon nom. » a Ne me parle pas », demande une étudiante à un condisciple auquel on prête une opinion politique. Ce rtains parlementaires du Congrès eux-mêmes, aussi atterrés que la population par la proclamation de l'état d'urgence, expriment la crainte de devenir, cette fois malgré eux, impopulaires auprès de leurs électeurs. Mme Gandhi n'aurait pu impo-Mme Gandhi n'aurait pu impo-ser avec autant de facilité un tel ministre du gouvernement de Cal-cutta, à la suite de l'arrestation de jeunes gens qui chantaient des vers du grand poète bengali dans les rue de la ville... Quelques jours après la prorégime dans toute l'Union si la majorité des Etats n'avaient pas eu à leur tête des gouvernements congressistes. Le cas du Goudje-rat, où la droite vient de s'instalier au pouvoir, et celui du Tamul-Nadu (Madras), où domine le parti dravidien (D.M.K.), sont

à cet égard symptomatiques. A Madras, des le 27 juin, le D.M.K.

prenait position : « Elle (Mme Gandhi) a incarcère, sous prétexte de sécurité intérieure, des patriotes... Est-il bon de placer le pays sous un régime dictato-

déclare le gouvernement du Tamul-Nadu. Mais la fronde de

La presse muselée

Généralement regardée comme

libres du tiers-monde, la presse

est muselée pour la première fois depuis l'indépendance. Mme Gan-

dhi lui fait grief de ne pas avoir denoncé les propos de M. Na-

viétique — pris parti contre le gouvernement, et surtout, contre

elle-même. Il est vrai que le pre-

mier ministre n'a jamais porté les journalistes dans son cœur ; pour un peu, ici comme ailleurs,

ils seraient volontiers rendus res-

ponsables des difficultés du pou-

voir. Le flot d'articles, sévères et parfois malveillants, publiés dans

les semaines qui ont précédé le 26 juin, n'étaient sans doute pas

de nature à ramener Mme Gan-dhi à de meilleurs sentiments. « La dernière bataille ? » « Est-ce

la fin d'Indira? », titraient des magazines dont les commentaires

imprimeries des grands journaux ont été plongées dans l'obscurité

rant?... Les jours suivants, plu-sieurs journaux parurent avec des « blancs », des passages censurés, mais ils furent rapidement rap-pelés à l'ordre. Le lecteur, même s'il n'est pas dupe, doit ignorer

l'œuvre du censeur. Un censeur qui s'est installé au siège des deux agences de presse indiennes fournissant l'information aux grands journaux et aux agences transporter de la company d

gères. Les articles politiques se

Quelques jours après la pro-clamation de l'état d'urgence. Mme Gandhi a jugé que le mi-nistre de l'information, M. A.K. Gujral, faisait preuve de mollesse à l'égard des journalistes. Il a été remplacé par l'ancien secrétaire d'Etat à la défense, M. V.C. Sukla, un homme autoritaire et efficace, qui a arrêté sur un ton martial les directives données à la presse étrangère. étrangère.

rial sous prélexte de déjendre la démocratie? » La population de Madras fut appelée à manifester publiquement — en dépit de l'état d'urgence — « pour déjendre la démocratie ». « Nous appliquerons les directions du conservement La censure a eu pour consè-quence de couper les canaux traditionnels de communications entre les journalistes et les mi-lieux officiels. Les porte-parole les directives du gouvernement central dans la mesure où elles ne heurtent pas notre conscience ». d'hier sont les censeurs d'au-jourd'hui. Autrefois, l'information circulait librement dans l'Union. Comment savoir désormals ce qui se passe à Trivandrum ou à Bhoces deux Etats peut-elle aller très loin?

Selon Mme Gandhi, la censure « a pour but de restaurer la confiance dans le pays ». Si des membres du Congrès ont réclamé une « action énergique » contre les journalistes qui contrevien-nent aux directives officielles, un membre du parti gouvernemental n'a pas hésité à faire circuler sous le manteau une lettre condamnant véhémentement ces disposi-

rayan encourageant l'armée et la police à la rébellion, et d'avoir — à l'exception de l'organe du Con-grès et de celui du P.C.I., pro-so-Peut - on s'attendre à un sur-saut de la part des journalistes indiens? Leur position est très vulnérable et ils appartiennent à une profession privilégiée. Une poignée d'entre eux ont tenté, sans succès, de se plaindre auprès de Mme Gandhi. En fait, la grande messe est contrôlée par grande presse est contrôlée par des groupes économiques et finan-ciers complaisants à l'égard de le pouvoir ne réagissait pas mais qui ne veulent plus prendre le risque de l'indisposer. Ils souhaitent éviter que leurs entreprises tombent d'une façon ou d'une autre sous le contrôle de l'admi-nistration. L'idée était dans l'air de puis longtemps, mais Mme Gandhi vient apparemment de la repousser.

débattaient abondamment de sa Les journalistes ne sont pas seuls à courber la tête, à se taire, à se soumettre. C'est toute l'élite que le pouvoir semble avoir voulumettre au pas et isoler. Des artistes ont été invités à joindre leurs signatures à des manifestes appropriant les mésures nriesses appropriant les mésures prises per La censure est tombée comme une chappe : dans la matinée du 26, les salles de rédaction et les par une panne de courant pro-longée... La « machine » de la censure n'étant pas encore orga-nisée, les autorités n'avaient pas trouvé d'autre moyen d'empêcher approuvant les mesures prises par le gouvernement. « Ce n'est pas politique, c'est national. Si rous signez, ça rous aidera dans votre travail », a-t-on dit à l'un d'entre les journaux d'annoncer et de commenter la « suspension » de la démocratie. Comment parler de censure alors qu'il s'agissait, offi-ciellement, d'une panne de cou-

a La démocratie avait donné trop de liberté au peuple », affirme Mme Gandhi. Elle estime toujours que personne « n'a fait autant » qu'elle pour la democratie

Prochain article :

PARTI DOMINANT

ET POUVOIR PERSONNEL

EN DEMANDANT SON ADMISSION A L'ONU

#### La Corée du Sud complique le problème de l'entrée des deux États vietnamiens dans l'Organisation

La Corée du Sud a renouvelé, mercredi 30 juillet, sa demande d'admission aux Nations unles. Cette candidature avait été prèsentée pour la première fois en 1949 et examinée par le Conseil de sécurité cette même année, puis à nouveau en 1955, 1957 et 1958. Mais elle avait toujours été reje-tée en raison du veto soviétique, l'U.R.S.S. exigeant que les deux Etats coréens entrent ensemble à l'ONU. La candidature nord-

coréenne, présentée en 1949 et 1952, n'avait pas obtenu un nom-bre suffisant de voix. En 1974, la Corée du Nord a révisé sa position et décidé de s'opposer à l'entrée simultanée des deux Corée à l'ONIT Desse s'opposer à l'entrèe simultanée des deux Corées à l'ONU. Pyongyang souhaite en effet que l'ensemble de la péninsule soit représenté à l'ONU sous forme d'une
confédération des deux Etats qui
prendrait le nom de Koryo.

Cette année, les dirigeants sudcoréens, en renouvelant leur
demande esparent que les Etats.

demande, espèrent que les Etats-Unis pourront exercer une pression sur le Conseil de sécurité et obtenir l'admission de Séoul en échange de celle des deux Vict-nams. Il est certain que la démar-che sud-coréenne ne facilite pa-l'admission des deux Etats victradnission des deux Etats viet-namiens, qui, pour l'instant, dis-posent d'un siège d'observateur. La délégation de la République démocratique du Vietnam, dirigée par M. Nguyen Van Lau, est arri-vée mardi 29 juillet à New-York. Elle avait été précédé dimanche

par la représentation de Saigon.

L'Assemblée générale — elle siégera de septembre à la fin décembre — décide l'admission des nouveaux membres sur la base d'une recommandation du Conseil de sécurité, dont chaque membre dispose d'un droit de veto. Les positions respectives des Etats-Unis et de la Corée du Nord rendront délicate la solution du problème. Lors des demandes d'admission de la nouvelle Répu-blique du Vietnam du Sud et de la République démocratique du Vietnam, présentées officiellement il y a quinze jours, les Améri-cains avaient laissé entendre qu'ils souhaiteraient une admission en bloc des deux Vietnams et des deux Corées, selon la procédure dite du package deal qui avait permis l'entrée à l'ONU, à la fin des années 50, de pays européens de l'Est et de l'Ouest. On souligne à Washington qu'aucune décision définitive n'a été prise à cet

Or la Corée du Nord est oppo-sée à l'admission de deux Etats coréens, qu'elle interprête comme

#### CORRESPONDANCE

#### Les Français au Vietnam M. Paul-Bernard Delorme, de

Lyon, nous écrit :
De retour du Vietnam, j'al lu
avec intérêt les articles de votre
correspondant sur place qui reflètent avec beaucoup d'exactitude le climat actuel de Saigon (le Monde daté 16, 17 et 18 juillet). Toutefois, dans une brève allu-sion au sort de la communauté française, votre correspondant parle de «situation cocasse», ou de Français liquidant leurs stocks d'alcols et de « produits fins ».

Je ne sais quels membres de la communauté française votre correspondant a fréquenté, mais pour ma part je ne trouve rien de « cocasse » au sort de huit mille cocasse» au sort de huit mille Français qui pour tout potage dolvent se contenter d'une déri-soire allocation de 25 000 piastres par mois par chef de famille (pour subsister à Saigon, il faut environ 3 000 piastres par jour) allouée par le consulat qui ne peut faire

meux.

Ajouter à cela un climat d'incertitude et d'anxiété devant la
précarité des moyens d'évacuation, et vous aurez une idée plus exacte du sort peu enviable des

une manœuvre visant à perpétuer la division du pays. Si Pyong-yang ne change pas d'attitude, la candidature de Séoui se heur-tera au Conseil de sécurité aux veto de l'UR.S.S. et de la Chine. Il serait difficile, dans ces condi-tions nous les Etats Units d'accestions, pour les Etats-Unis d'accep-ter l'entrée des deux Vietnams en s'abstenant simplement lors du vote du Conseil.

On peut penser que cette ques-tion sera soulevée lors de discussions entre Américains et Soviéti-ques. Des veto réciproques de leur part au Consell de sécurité seraient peu conciliables avec leur politique de détente, et Moscou essaiera peut-être de persuader la corée du Nord de suivre l'exemple du Vietnam et d'accepter l'entrée à l'ONU de deux Etata, sans pré-juger de l'unification ultérieure du pays. — (A.F.P.)

#### Chine

A Hangchow

L'ARMÉE PROTÈGE LES OUVRIERS « ENNEMIS DE CLASSE »...

Pitts de six mille soldats ont été envoyés dans onze usines de la ville d'Hangchow pour prendre part à la production, a annoncé le 24 juillet la radio de la province de Chekiang, située au sud de Changhal. L'intervention de l'armée, précise la radio, a été rendue nécessaire parce que « les ouvriers se montraient incapables d'accroitre la production et étalent sous l'influence pernicieuse d'élé ments contre-révolutionnaires et en butte aux activités de sabotage des ennemis de classe Aucun détail sur les troubles survenus n'a été donné.

Cependant, le « New York Times », citant des personnes qui se trouvaient ces dernières semaines en Chine, avance qu'un grand nombre d'ouvriers d'Hang-chow auraient été envoyés dans des camps de rééducation à la suite de grèves et de luttes de factions. Le journal précise en outre que M. Wang Hung-wen. le jeune e numéro 3 n dans la hiérarchie du P.C., se serait rendu sur place pour donner une olation au conflit ; le pi et le second secrétaires du comité municipal d'Hangchow auraient été démis de leur fonc

nouvelle a écrit, le 27 Juillet. que l'armée populaire de libé-ration envois des boldats dans les régions frontalières pour aider les populations à développer la production.

# MEME SI VOUS MESUREZ

**VOUS HABILLONS** PRET-A-PORTER en liquette

en saharienne en blouson et déià avec les nouveautés d'automne

Ceci jusqu'au 14 août et à partir du 2 septembre

**79 AVENUE DES TERNES** PARIS 17 TEL 380 35-13

#### A TRAVERS LE MONDE

#### Angola

• TROIS MEMBRES DU CONSEIL DE LA REVOLU-TION PORTUGAIS se sont rendus à Luanda jeudi 31 juli-let pour se concerter avec les responsables des forces armées portugaises. Parmi eux se trouve l'amiral Rosa Coutinho. qui assuma, jusqu'en janvier dernier, les fonctions de haut commissaire en Angola. — (A.F.P., Reuter.)

● LA CROIX-ROUGE FRAN-CAISE met sur pied une équipe médico-chirurgicale destinée à secourir les victimes de la confrontation en Angola. Les personnes désireuses de soutecette action peuvent le nir cette action petwent le faire par chèque bancaire (17, rue Quentin - Bauchart, 75008 Paris) ou virement postal (C.C.P. 600 00 Paris, en spécifiant a Angola ").

#### Botswana

DES EMEUTES ont éclaté, mardi 29 juillet, dans les mines

de cuivre et de nickel de Bamangwato, faisant un mort parmi les deux mille cinq cents mineurs qui s'étaient mis en grève pour protester contre l'insuffisance de leurs salaires. Les mines appartiennent en partie à la compagnie sud-afri-caine Anglo American. Elles constituent l'entreprise la plus importante du pays. (A.F.P.)

#### Cameroun

LE PRESIDENT BOUME-LE PRESIDENT BOUME-DIENE, venant de Kampala où il avait assisté au « sommet » de l'Organisation de l'unité africaine, est arrivé, jeudi 31 juillet, à Garoua, au Came-roun, pour des entretiens avec le chef de l'Etat. le président Ahmadou Ahidjo. — (Reuter.)

#### Congo

TOUS LES ANCIENS PRI-SONNIERS POLITIQUES 28signés à résidence dans leurs villages d'origine ou affectés

à des unités de production

après l'amnistie de novembre 1973 pourront désormais se déplacer librement, a annoncé jeudi 31 juillet le président Marien N'Gouabl. — (A.F.P.)

#### Dahomey

 A LA SUITE D'UN ACCORD SIGNE MERCREDI 30 JUIL-LET, la France apportera au Dahomey une aide financière de 550 000 francs destinée aux établissements d'enseignement et à la formation des maîtres.

#### Grande-Bretagne

LE GOUVERNEMENT BRI-TANNIQUE a donné son accord pour que la British Steel Corporation (sidérurgie nationalisée) participe finan-cièrement à la création d'une usine de production de chrome en Afrique du Sud. Cette décision est vivement critiquée par l'aile gauche travailliste, d'au-tant que la Rhodésie pourrait être associée à l'entreprise, qui nécessitera des investissements évalués à 20 millions de livres sterling. — *(Corresp.)* 

#### Inde

 Mme GAYATRI DEVI, an-clenne maharani de Jaipur, député de l'opposition de droite au Parlement indien, a été arrêtée le 29 juillet, et accusée d'infraction à la réglementa-tion sur le contrôle des changes En février, le gouver-nement de New-Delhi avait annonce que des lingots d'or et d'argent et des bijoux avaient été découverts dans les chambres souterraines du palais princier de Jaipur. (Reuter. A P.)

#### Japon

LE JOURNAL ECONOMIQUE JAPONAIS «NIHON KEIZAL», citant des « sources gouvernemeniales », écrit, jeudi 31 juil-let, que Tokyo a décide d'offrir au Vietnam du Nord une alde d'environ 195 millions de francs étalée sur deux ans.

THE MARKET CERRAL

## « PROGRAMME DE SOUTIEN » ET PROGRAMME COMMUN

## Éloigner l'horizon

(Suite de la première page.)

En fait, les symptômes de cette réduction de l'horizon et de ses conséquences ne manquent pas : les salariés réduisent leurs achats les salaties réduisent leurs achais de blens durables et augmentent leur épargne pour se protéger contre les risques de chômage. L'arrêt des investissements, les licenciements et les déstockages traduisent le refus des entrepreneurs d'anticiper une relance de la demande. Les taux d'intérêt s'élèvent, soulignant la préférence pour le présent.

Les cours de la Bourse s'abaissent, révélant par leur bas niveau la diminution des multiplicateurs de cash floto, et donc la ré-

de cash /low, et donc la ré-duction des anticipations, par les marches financiers, des bénéfices futurs des entreprises cotées.

On peut dire, sans risque d'er-reur, que presque partout dans le monde, depuis 1973, l'horizon est ainsi passé brusquement de cinq ans à un an environ. Cette cinq ans à un an environ cette réduction de l'horizon de la plu-part des agents économiques de-vient ainsi par son ampleur un facteur déterminant de leur com-portement conjoncturel et une explication de l'inefficacité de l'action publique traditionnelle.

En effet, plus l'horizon est court, plus le rythme de l'économie se ralentit en un processus cumulatif: la croissance de l'épargne de précaution réduit la demande et augmente le chômage, ce qui encourage la thésaurisation. La montée des tour saurisation. La montée des taux d'intérêt et la baisse des Bourses réduit le taux d'investissement et aggrave l'inflation et l'endettement des entreprises, accélérant encore le rapprochement de l'ho-

Mais, par ailleurs, la relance de la demande, si elle est limitée dans le temps, n'allonge pas l'ho-rizon. Elle ne fait qu'aggraver l'inflation puisque nul n'y voit l'amorce d'une croissance durable.

#### Des visions différentes

Aujourd'hui, l'horizon écono-mique n'est pas le même pour tous les pays et l'évaluation de l'horizon constitue peut-être même un des syptômes les plus sérieux des chances de la reprise dess chaque pays. De l'analyse dans chaque pays. De l'analyse des comportements des investis-seurs on peut déduire que l'Europe a un horizon économique rope a un horizon économique nettement plus court que celui des Etais-Unis et celui du Japon. Dans chacun de ces deux pays, en effet, les décideurs privés et pu-blics commencent, à un degré différent, à avoir une vision moins obscure des choix néces-saires, des sacrifices inévitables, du prodèle de consommation à du modèle de consommation à venir et de leur spécialisation industrielle dans l'après-crise :

● M. Maurice Cornette, député du Nord, conserve, contrairement à ce que nous avons écrit dans le Monde du 26 juillet, ses attri-butions à l'action régionale et agricole à l'U.D.R.

■ M. Francis Palmero, sénateur des Alpes-Maritimes (Un. centr.), demande au gouvernement, dans deux questions orales avec débat. quand interviendra « le réglement définitif du pénible contentieux des Français rapatriés, à la suite de l'échec de la commission de concertation, notamment en ce qui concerne les disparus, l'in-demnisation et le sort des Français musulmans. D'autre part, il demande quelles mesures ont été demanue queues mestres on etc prises pour faire libérer les Français encore injustement pri-sonniers en Algérie, Guinée. TChad, Madagascar, Vietnam et

#### Le Monde Service des Abonnements

5, rue des Italiens 75427 PARIS - CEDEX 09 C. C. P 4287 - 23 ABONNEMENTS

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE - D.O.M. · T.Q.M. ex-COMMUNAUTE (sauf Algérie) 90 F 160 F 232 F 300 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 144 F 273 F 482 F 538 F

ETRANGER

I - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 115 F 210 F 307 F 480 F IL — TUNISIE

125 F 231 F 337 F 448 F

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois voiets) vou-dront bien joindre ce chèque à leur demande

Changements d'adresse défi-nitifs ou provisoires (deux semaines ou plus), nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ

Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance Veullez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en caractères d'imprimerie.

aux Etats-Unis, la promotion des exportations alimentaires et technologiques et les restructurations financières commencent à se metire en place. Au Japon, l'informatique, les exportations légères et les équipements urbains semblent fournir un cadre crédible à une relance durable de la production et des exportations. production et des exportations.

En Europe, on ne voit rien de tel. Aucun gouvernement d'aucun pays ne définit clairement ses choix à moyen terme. Comment escompter alors qu'un industriel investira quand personne ne peut lui dire ce que les consomma-teurs pourront et voudront con-sommer dans les cinq ans a venir? Comment escompter qu'un salarie achetera des biens dura-bles quand il est menace chaque jour davantage par le chômage, sans aucune perspective à terme de stabilité de l'emploi ?

#### Lucidité

Ainsi, la seule zone de lumière pour les investisseurs européens est à l'étranger. Poussés par la rationalité financière, ils seront dans l'avenir conduits à investir cans layenir conduits à investir aux Etats-Unis, au Japon et dans certains pays en voie de dévelop-pement, où la rentabilité et le profit sont élevés. L'Europe perdra en substance et sera réduite à l'état de sous-traitante des multinationales. Lorsqu'elle sortira du virage, elle sera dis-tancée par les deux grandes éco-nomies rivales, intégrée à leur sillage.

Eloigner l'horizon est donc pour l'Europe, la condition ur-gente, prioritaire, de toute poli-tique économique crédible qui tique economique tremine qui voudrait dépasser les gadgets technocratiques des politiques de relance à court terme, camou-flages d'une absence de politique économique effective.

Eloigner l'horizon n'est pas simple. Cela exige à la fois lucidité et crédibilité, deux qualités dont bien peu de gouvernements

dont bien peu de gouvernements sont pourvus aujourd'hui.
Lucidité, parce que, contrairement à un parcours de compétition automobile, le tracé de l'économie obéit à des règles. Percevoir l'avenir n'est possible qu'à condition de les connaître et de les appliquer.

En ce sens, refuser d'analyser sérieusement la crise suffit à l'approfondir, car alors, le tracé de la route, les détours de la conjoncture paraissent aléatoires, changeants, instables, justifiant une politique à court terme de même nature qui en fait obscur-cit l'horizon. C'est ce qui se passe depuis deux ans, dans beaucour

de pays. Ainsi, faire porter tour à tour la responsabilité de l'inflation à l'excès d'investissements, puis à leur insuffisance; celle du chômage à la création de revenus mage à la creation de revenus pétrollers, puis à la trop faible demande externe; prôner à la fois globalement la lutte contre le gaspillage et la relance de la consommation, ne contribue pas à éclairer l'avenir des investisseurs ni à rassurer les consommateurs. Il faut, tout au contraire, avoir une analyse structurelle du phénomène, qui seule permet d'insérer la relance dans une perspective longue. La crise n'est pas un accident exceptionnel dans une accident exceptionnel dans une croissance équilibrée des économies capitalistes, mais, au contraire, le moment essentiel où s'accélèrent les mécanismes du rétablissement de la rentabilité du capital par la faillite de nombreuses entreprises, la baisse du pouvoir d'achat des salariés, la concentration financière, la création de nouveaux débouchés mondiaux et la réallocation des mondiaux et la réaliocation des capitaux productifs. C'est un virage majeur dans la production et les échanges Un virage qu'une nation ne peut aborder lucidement qu'en se donnant les moyens d'amélioration de la rentabilité de son appareil de production de de son appareit ne production de facon compatible avec les choix politiques explicites : c'est-à-dire, en particulier, par une politique industrielle subordonnée à des choix de modèle de consommation et de rythme du travail.

### Crédibilité

Là est le deuxième point: pour qu'une relance soit efficace, il faut qu'elle soit crédible. C'est-à-dire que les agents économiques doivent croire en la capacité de ceux qui dirigent l'Esta d'établir durablement, à un horizon lointain, des taux de croissance stables, des priseaux de rentabilité rétait. des niveaux de rentabilité réta-blis et des progrès du bien-être explicites Cela ne s'improvise pas. Un certain nombre de conditions déterminent l'efficaceté d'une telle politique de relance à long terme.
D'abord la puissance publique
doit faire connaître et garantir
un rythme élèvé de croissance
des dépenses d'équipements pudes dépenses d'équipements pu-blics et des investissements du secteur public afin d'éclairer l'horizon de tous, sur une période au moins égale à celle d'un plan. Elle doit également garantir du-rablement les travailleurs contre les risques du chômage en organisant une couverture longue et substantielle des risques du sousemploi et indexer l'épargne, afin de faire cesser les comportements de précaution inévitables lorsque l'avenir est risqué.

D'autre part, elle doit rendre cohérente la modification du modèle de consommation avec les exigences d'une amélioration de

## la rentabilité de l'économie. Pour cela, elle doit inciter à une mo-dification radicale et durable des

investissements productifs et, en dernière analyse, à une tout autre attitude à l'égard du progrès technique en favorisant du-rablement les processus de pro-duction économes en capital.

Enfin (et c'est peut-être le plus difficile), pour être crédible, une telle politique doit se donner les moyens d'imposer aux entre-prises de grandes mutations dans l'orientation de leurs investissements pau conforma à cartaine l'orientation de leurs investisse-ments, peu conforme à certains de leurs intérêts à court terme, même si elles sont la condition de la survie à long terme de ces entreprises. Il faut, en effet, pro-mouvoir certains secteurs, en abandonner d'autres, s'opposer à une trop grande dépendance à l'égard de l'environnement international, supprimer les rentes et les sources de profit à court terme, véritables gaspillages des resources nationales promunressources nationales, promou-voir les équipements collectifs et développer l'autonomie dans le travail, même si tout cela n'est pas en soi une source de valeur marchande.

Là se situe peut-être le plus difficile pour un pouvoir politique habitué à gérer au jour le jour, par une politique économique se réduisant à accompagner la croissance autonome des firmes avec des recettes vaguement keyne siennes.

Un conducteur habitué à som-noler dans de longues lignes droites peut se révèler incapable de négocier un virage.

JACQUES ATTALL

### Un Tartarin ou deux?

(Suite de la première page.) Ces considérations sont irréfutables, mais on ne peut en dire autant de l'analyse globale de l'ancien candidat à la présidence de la Répu-

blique. Inlassable et courageux challenger, censeur acide et talentueux, M.Mitterrand a fort bien compris - e: li n'est pas le seul - qu'un peu trop souvent M. Giscard d'Estaing jette de la poudre aux yeux. Aussi n'a-t-il pas manque de présenter comme une sorte de Tartarin de Tarascon cet - explorateur - un peu mythomane qui «va deccuvrir le Pérou et arrive à Orléans qu'il prend pour le Pérou ».

Voilà qui est fort bien vu et dit de façon amusante, mais n'est-ce pas toutefois une autre - tartarinade - que de nous proposer - une politique de rechange directement înspirée par le programme commun de la gauche = ?

M. Mitterrand peut incontestablement se vanter d'avoir mieux vu venir le grain depuis l'automne dernier que M. Giscard d'Estaing et ses experts, lesquels volent aujourd'mui sans vergogne zu P.C.F. le slogan du - changement de cap -. C'est son droit, et c'est même son devoir d'être confiant en l'avenir et de penser que l'on « arrive au terme « de la gestion giscardienne. Il ne peut cependant ni se dissimuler ni masquer à quiconque que si le programme commun existe, survit, ceux qui l'avaient signé en juin 1972 sont depuis octobre 1974 engagés dans une querelle qui n'en finit pas de finir.

chargé de la jeunesse, qui était accompagné d'une délégation de jeunes responsables du mouve-ment. Au cours de cet entretien, Le part social ste. légitimement ulcèré du peu de confiance que lus faisait M. Marona's au moment même où il appenzit de signer de contrat entre communistes et socialistes (le fameux rapport devant le comité central du 23 juin 1972 porte témoignage de cette métiance), invite ses fédérations à une méditation fondamentale : - La question qui se pose est de savoir si le P.C. veut natamment en decembre, a loc-casion d'un rassemblement natio-nal des jeunes de l'UDR, auquel participera M. Chirac. Le premier ministre s'est entre-tent ensuite avec M. Yves Lan-cien, secrétaire général du ras-cemblement pour le civisme, le touicurs l'unité ou non.

La piupart des leaders et des du parti communiste étant . absents de Paris, l'Humanité de ca vendredi ne dramatise pas cutte mesure. Elle se borne à estimer, dans un court billet anonyme, que la ques-tion posée par le P.S. et au P.S. es: - absuide ou malveillante - et à rappeler qu'il n'y surait pas aujeurd'hui de programme commun si, de-puis 1953, les communistes n'avaient tout mis en œuvre pour lui faire vo: le jour. La réplique es modérée, mais il est clair que, si la periode des affrontements - szignants - est revolue, les escarmouches se perpétuent, et les problèmes de fond demeurent posés.

M. Mitterrand proclame, une fois de plus et sans ambiguité, qu'il ne faut pas compter sur les socialistes pour être les « sergents d'exercice » d'un pouvoir et d'une majorité qui font fausse route, mais il est évident que ce catégonque refus de coopération sera sans aucun effet si la brouille et la méfiance persistent entre la P.C. et le P.S. En l'absence de collaboration et de compréhension entre ces deux formations - qu'il s'agisse des affaires françaises ou de l'appréciation à porter sur les événements du Portugal, - la majorité peut continuer de dormir tranquille. Il ne peut y avoir cohérence entre le retus d'apporter le moindre concours au pauvoir et l'espair d'imposer - une politique de rechange directement inspirée par le procramme commun - que si l'union de la gauche redevient ce qu'elle était au printemps 1974.

On n'en est pas là, de toute évidence. Aussi bien le débat politique s'enlise-t-il et devient-il de plus en plus insipide, entre un pouvoir qui se déjuge — il ne suffit pas pour échapper è ce verdict de substituer la notion de - changement de cap à celle de « relance » -- et une opposition dont la cohésion et l'efficacità demeurent, c'est le moins qu'on puisse dire, sujettes à caution.

on a voulu me l'imposer, le lundi 21 juillet, cu Canard. Accepté le

matin par le rédacteur en ches, Gabriel Macé, et par le directeur,

RAYMOND BARRILLON.

### qui a hésité devant les actions communes. L'Humanité, organe central du P.C.P., répond, vendredi 1° août, à M. Lionel Jospin, membre du dans un rapport approuvé par le bureau exécutif de son parti et diffusé dans les fédérations commentait le rapport prononcé par M. Georges Marchais devant le comité central du P.C. le 29 juin 1972 et posait la question de savoir « si le P.C. Teut toujour l'unité ou non » (le Monde du 1º 3out).

c. La question est absurde ou malreillante, ècrit l'Humanité. Le rapport de Georges Marchais, étudiant la situation qui avait conduit à l'élaboration du programme commun de gouvern ment, concluait à la signature de ce programme par le P.C.F. C'est-à-dire à la confirmation de la stratégie et de la tactique uni-taires des communistes.

LES ENTRETIENS POLITIQUES

DE M. CHIRAC

M. Jacques Chirac a recu, jeudi 31 juliet, M. Robert Grossmann, secrétaire national de l'U.D.R.

deux sujets ont eté abordés : le rôle de l'UDR. dans la définition

d'un nouveau type de société qui

donne aux jeunes la place et les responsabilités qui doivent être les leurs : et le rajeunissement de l'U.D.R., qui se manifestera notamment en décembre, à l'oc-

cien, secretaire general du ras-semblement pour le clvisme, le dialogue et le renouveau (ex-CDR.), qui a notamment exposé au premier ministre les modalités et l'esprit de la relance très pro-chaine de l'activité de sa forma-

En réponse au rapport Jospin

«L'HUMANITÉ» : C'est le P.S.

» Il est trai qu'en posant une question artificielle Jospin veut faire passer au second plan un fait historique capital : il n'y aurait pas de programme commun si les communistes ne l'avaient rèclamé depuis 1963; s'ils n'avaient organisé la lutte pour sa conclusion; si les travailleurs et démocrates n'en avaient impose la signature à un parti socialiste qui refusa le programme durant pres de dix ans

» Il n'y aurait pas eu, non plus, d'actions communes cette ann si les communistes n'avaient rejusé la « jatalité » de la crise, s'ûs n'avaient organisé la protestation populaire. Le parti socialiste, lui, hésilait. Certains de ses dirigeants défendaient les thèses du pouvoir. Il pensait à la passivité devant l'attanue des monopoles.

» Jospin voit une paille imagi-naire dans l'œil du voisin... Sa poutre l'aveugle...»

### ● La délégation exécutive du Front progressiste (gaullistes d'opposition) commente en ces termes les déclarations faites. termes les déclarations faites, mardi 29 juillet, pa le président de la République : « (...) Face à l'inquiétude des travailleurs, le gouvernement et sa majorité, du jait de leur souci de privilégier les classes qui les ont soutenus et d'enfermer la politique économique de la France dans le cadre Roger Fressoz, un de mes papiers. Roger Fressoz, un de mes papiers. Portugale militaire », a été retiré du numéro sur l'interrention d'un hers. Sournoisement, puisque personne me m'en aurait rien dit personne ne m'en aurait rien dit si, au début de la soirée, par le hasard d'une conversation, je n'avais appris le sort clandestinement réservé à cet article. Était-ce tolérable? Non. Ni pour la ligne que j'ai toujours suivie dans ce métier. Ni pour le contrai qui me lie avec mes lecteurs. Ni pour l'idée que je me fais du Canard. mique de la France dans le cadre rigide du développement des firmes multinationales, sont in-capables de définir un vértiable plan d'action économique. Seule une solution, qui mettrait en cause les fondements mêmes du cause les joutentes mouves pouvoir capitaliste et des fela-tions avec le tiers-monde permet-tra d'effectuer un véritable e changement de cap. »

M. Jean-Paul Fasseau, président de l'Union des jeunes pour le progrès, estime après l'intervention radiotélévisée du président de la République, mardi 29 juillet, que, a en annonçant la convocation d'une session extraordinaire du Parlement, le parle de l'État semble apair souextraordinaire du Parlement, le chef de l'Etat semble avoir soudainement pris conscience, après tous les Frunçais, de la gravité de la situation. Comment les Français pourraient-ils s'y retrouver dans l'incohérence des déclarations officielles qui, en l'espace de quelques semaines. Passent de l'optimisme le plus béat à l'inquiétude? Ce qui est certain, c'est que la politique économique et sociale du pouvoir est nomique et sociale du pouvoir est un echec quasi-total. Ce ne sont pas [ces] propos qui vont re-donner espoir aux milions de jeunes chômeurs à qui l'on pro-pose de prolonger leur période militaire s.

● Le Mouvement pour le socia-lisme par la participation (M.S.P.) déclare, après les déclarations faites par le président de la République mardi 29 juillet, qu'il a prénd bonne note de [la] volonté [du chef de l'Etat] de réorienter l'économie et non pas seulement de la relancer. Seules les réformes structurelles projondes pourront, en affet éviter des retours sucstructurelles projonles pour ste-ce effet, eviter des retours suc-cessis à des crises de plus en plus graves. Certains points cependant meriteraient d'être précises : en quoi le fait que l'inflation ait été ramenée à un taux de 10 % évite-i-il la reprise de l'inflation en cas de relance (...) ».

LE SYNDICAT DES JOURNALISTES C.F.D.T. ASSIGNE LA DIRECTION DU « PARISIEN LIBÉRÉ »

Giscard à la barre

A la suite du licenciement du délégue syndical C.F.D.T. du Parisien libéré, le Syndicat des journalistes français C.F.D.T. a

décidé d'assigner la direction de cette entreprise en correctionnelle pour le délit d'entrave à l'exercice des mandats de délégue syndical et de délégué du personnel. Selon le S.J.F.-C.F.D.T., la di-rection du Parisien libéré a déjà été condamnée pour des faits semblables sur plainte du Syndicat

semblables sur plainte du Syndicat parisien CFD.T. du Livre (condamnation confirmée en cassation et qui n'est pas amnistiée). Le Syndicat rappelle, en outre, que phisieurs plaintes ont été déposées auprès de juridictions diverses par des journalistes salariés du Parisien libéré pour non-respect des règles législatives et conventionnelles.

D'autre part, la Fédération

D'autre part, la Fédération française des travailleurs du Livre C.G.T. a demandé le blocage du compte en banque du Parisien libéré, en exécution d'un jugement du tribunal des prud'hommes qui reconstit le réconstit de solution des parises par les parises des parises de parises de parises des parises de parises ordonnait le palement des salaires des ouvriers de l'entreprise entre le 3 mars, début du conflit, et le début de l'occupation des deux imprimeries au mois de mai.

● Le conseil d'administration de la Société propriétaire du Figaro est désormais ainsi com posé: président : M. Bobert Her-sant : vice-président : M. Jacques de Lacretelle, de l'Académie fran-caise; et de MM. André Audinot, Claude Chevallier-Appert, Arnold de Contades, Jacques Hersant, Mi-chel Hersant, Marc Midol, Albert Prouvost.

Edité per la S.A.R.J., le Monde. Gérants : Secretaries, directors de la publication Jacques Savragant.



### Licenciement et polémique au « Canard enchaîné »

M. Hervé Terrace, rédacteur, demandé dans la grande presse depuis 1964, au Canard enchaine, vient de quitter cet hebdomadaire vient de quitter cet hebdomadaire ainsi que nous l'avons annoncé dans le Monde du 1º août, à la suite d'un différend qui l'a opposé, le 21 juillet, à son directeur, M. Roger Fressoz, à propos d'un article qui avait été accepté et ensuite refusé. Il en est résulté une altercation à la suite de laquelle M. Fressoz a été blessé. Charlie-Hebdo publie dans son numéro de cette semaine un arti-cle de M. Terrace, qui explique comment il a « rencontré la cen-sure ». Charifie-Hebdo publie, en

(Dessin de Konk.)

y 97 mm

outre, l'article qui a valu cette > Trop souvent nous avons dé-nonce la censure, relevé des atteintes à la liberté d'expression, justigé des confrères qui cédaient à des pressions pour que, demain, au Canard, j'accepte de telles protiones a La censure existe. Je l'ai rencontrée, écrit M. Terrace. Après vingt-cinq ans de journalisme, pour la première fois, fai rencontré la censure. Ça mérite un papier, non?

» D'autant que la rencontre n'a pas eu lieu n'importe où — du moins, pour moi. J'ai rencontré moins, pour moi. J'ai rencontré M. Terrace, que f'ai quitté le la censure du Canard enchaîné.

Canard enchaîné parce que je n'y acceptais pas la censure.

sournoise? a

Assurant que le licenciement (1)

une version a odieusement ba-dine », dans Charlie-Hebdo.

M. FRESSOZ : Des accusations dérisoires

» R sera donc du, conclut

pratioues.

a Lorsque, comme argument supréme, mon agresseur m'a frap-pé au visage avec un siphon, poursuit-il, ma lèvre a éclaté, il a fallu d'ailleurs sept points de suture pour la réparer; mon sang a giclé; je me suis effont à terre mis épagnui et c'est glars. André Ribaud (pseudonyme sous lequel écrit M. Fressoz, directeur du Canard enchaîné) a déclaré, le jeudi 31 juillet, à Europe 1, que les accusations de M. Terrace « sont dérisoires ». « Je n'ai pas essayé de supprimer a Je n'ai pas essayé de supprimer son papier. Je lui avais demandé de le réduire, d'en changer le ton. l'argumentation, parce que ce n'était pas tout à fait dans le siyle du Canard. Il n'en a absolument rien fait. Finalement, je me suis aperçu que la première phrase de son article (c'est-à-dire a les aneries qui » avaient été écrites icl », il voulait dire au Canard) visait un des collaborateurs de notre jourdes contra de soulaborateurs de notre jourterre puis evanoui, et c'est alors que ce « forcene du siphon » a essayé de parachever son ceuvre, qu'il considère comme héroique, en projetant sur moi un autre objet lourdement contondant qui des collaborateurs de notre jour-nal. De quel droit, au nom de quel magistère se permettait-il une attaque injurieuse, et en plus

se trouvait sur le comptoir. » Le directeur du Canard en-chainé conclut ; e Si ce qu'a écrit mon agresseur concernant la censure au Canard enchaîné était vrat, même partiellement, il y au-rait bien un ou plusieurs membres de notre équipe pour le déjendre, un tant soit peu, or il n'y en a pas un seul. Toute notre équipe, désolée de cette affaire, est unanime pour le condamner. »

a été prononcé a pour voies de fait, à la suite d'une agression à laquelle il s'est livré contre moi », M. Fressoz déclare que M. Terrace a donné de l'incident (1) Dans Charite-Hebdo, M. Terrace affirms que M. Pressoz lui a dit : « Ou tu te souméts, ou tu t'en vas. »



3\*\*\*\***\*\*** 

~ :

YE A STATE OF THE PARTY OF 

The Arthur Market

THE RESTRICT STATE STATE The see 🚧 🙀 er er er er 💓 🗿 Mir grien 🚁 はいない 海 一個年二 18-18 \$177**23** 7 7 4 7 A 100 লৈ কেন্দ্ৰ**্ভ** 

Transfer street in the land · A Terranda 计特别 医囊菌 in which 

in the 🚗 🗯





#### LES ENTRETIENS POLITIQUE DE M. CHIRAC

M. Jacques Chirac a

M Jacques Chirac a retu les secrétaire national de l'Unit accompagné de la jeunesse qui de le gennes et aprompagné d'une délégation accompagné d'une délégation de l'une de le gennes responsables du lune déaux sujets ont été cet entre de la laction de l'U.D.R. dans la définit d'un nouveau type de 30cidé d'un nouveau type de 10cidé d'un responsabilités qui doiven été l'U.D.R. qui se manière de l'U.D.R. qui se manière nation d'un rassemblement al resion d'un rassemblement en le l'U.D.R. au participera M. Chirac.

Le premier ministre s'est en cien, secrétaire genéral du 2 semblement pour le civisme dialogue et le tenouveau et C.D.R.), qui a notamment en au premier ministre les modifier et l'espris de la relance tits et l'espris de la relance tits et chaîne de l'activité de 31 for tion.

p qui se P.C. veui

En réponse au rapport le

«L'HUMANITÉ» : C'est le li qui a hésité devant l actions communes.

L'Humanité, organe cenu P.C.F., répond, rendred: In-& M. Lionel Joseph, membre continuat national de Padans un rapport coprouré pe dans un rapport coprouré pe laureau exécutif de son pa diffusé dans les fétérations mentait le rapport pronun-M. Georges Marchae dere 1972 et posait à cuerr miroir esi le PO de le France cu non le l'an 1 scut).

mairellante, Le rapport de Gerrie étadiant la mission conduit à mission promine commi ment, conclusió taines des comm

. a li es: ===:

etios criii: tett historique est rait pas ce :to LES COMMITTE reciame de... · — of you opla signature : i, c'est le moins aujulier à cantion out refuse .: : pris de di: 2". faid la e falaire manamat orda

> Seetall Ce Mandaler :: Il pensoi: L l'attaque des y Jospin moire dens

🐞 🚾 delegat in Artis Prost propriet A Programma pour de at the second צונייען

MODEL SATURALONE

nout Even !! HE determine etangenen! e program de et tors les f 77374.2.3 70. 10-12-12

195 1

15.75 2. Table 1 447:3 si. 6 9 42 -Perona "

Teres. · Le X-deciare. arriv SEPPRE TUPPELLE CE 55./3 grave C agreet. PORTERING -

25.17 en cas ar

# Le Monde

# du TOURISME et des LOISIRS

### Il était une fois la Côte de Lumière

## VENDÉE PAS ASSASSINÉE

ES plages vendéennes offrent tout l'été un spectacle assez burlesque. On dirait que l'on y tourne les séquences inversées — et heureusement nacifiques — du « Jour le plus long », celui du débarquement au mois de juin 1944. Sur 200 kilomètres de rivage, cinq cent mille touristes se lancent à l'assaut de la mer. Elle se défend bien, merci. Les assaillants ne pénètrent dans l'onde que sur quelques dizaines de mètres et sont vite refoulés. mais ce sont les dunes qui souffrent de la bataille. Les estivants y ont établi leurs bases arrière : ils occupent les villages et ont dresse partout, dans les forêts comme en rase campagne, d'immenses cantonnements. Cent mille Vendéens avisés assurent l'intendance. A l'orée de chaque camp les cuistots s'agitent devant leurs roulantes et, portée par la brise de terre, l'odeur roborative de la frite arrive sans mal jusqu'aux avant-postes établis dans les anciens bunkers du mur de l'Atlan-

Sur les chemins, les colonnes de fantassins estivants montent en ligne armés de parasols et de tapis de plage. La liaison avec la mère patrie est assurée nuit et jour par le nasillement des transistors. Quant à la départementale 38 qui longe la côte, elle fait figure de « voie sacrée ». Les convois automobiles, les pelotons cyclistes, les camions de ravitaillement y pro-

Enfin, pour que les mêtres de sable enlevés chaque nuit et repris chaque midi solent définitivement conquis, on les bétonne. Le génie est assuré par M. Merlin et quelques autres promoteurs, auxquels les appuis municipaux et les amitiés politiques ne font pas défaut. Il ne manquait à ce tableau que l'inspection d'un grand général. Il est venu sous les traits de M. Robert Galley, ministre de l'équipement. vers la mi-inillet. a survolé en hélicoptère le théatre des opérations.

Les vacanciers dormaient dans les Jean-de-Monts.

villages, leurs véhicules et leurs tentes se cachaient sous les arbres ; les plages étaient désertes.

« Hormis quelques immeubles de bord de mer qui offensent la vue et la raison, quatre-vingt-diz pour cent de ces côtes sont encore vierges, observa le ministre. On peut donc continuer à construire, mais en profondeur cette fois, et, si possible, en arrière des dunes et des bois. >

La France matinale est tou-

jours belle vue du ciel. Elle l'est beaucoup moins pour celui qui crapahute, en plein midi, au ras

#### « Colos » et congés payés

Ce n'est pas sans raison. Des plages de sable filant jusqu'à l'horizon, des baignades peu dangereuses, autant de soleil que sur la Côte d'Azur mais plus de fraicheur, les plaisirs de la pêche à marée basse, des dunes et des forêts pour planter la tente, voilà qui se fait rare. Les premiers amateurs de bain

de mer découvrirent Les Sables d'Olonne en 1866 quand le chemin de fer y arriva. Ce furent d'abord les grands de ce monde, qui logeaient dans de grands hôtels rococo et des villas « Belle Epoque ». Alphonse XIII, roi d'Espagne, figurait sur la liste des hôtes célèbres que l'hebdomadaire la Plage publialt chaque jeudi. En 1932 déjà, Stavisky songeait à de douteuses spéculations sur la commune de La Tranche-sur-Mer. Puis déferla la vague des congés payés en 1936, suivie d'une floraison de colonies de vacances. Les parents venaient visiter leurs petits. Ils revinrent camper les années suivantes. Des tentes on passe aux caravanes, puis on réva de maisonnettes blanches à toit rouge comme celles du pays. A arrivèrent de la Côte d'Azur, où parmi les estivants, comme M. Guy Merlin, simple agent im-Hélas! c'était l'aube encore. mobilier en vacances à Saint-

des pâquerettes. La vérité, c'est que la Vendée est aujourd'hui le troisième département touristique de France, derrière les Alpes-Maritimes et le Var. On y enregistre, en quelques semaines et sur une très étroite frange littorale, 500 000 nuitées dans les hôtels. 5 millions dans les campings et 7 millions dans les loca-

En moins de six ans ce petit homme rond, volubile et d'une débordante activité a construit six mille cinq cents logements. Ses projets sont à la mesure de ce qu'il a déjà réalisé. Son principe : de grands immeubles en bord de mer, et des pavillons derrière, à l'abri du vent, le tout sur la dune, groupé en village, avec accès direct à la plage, com-

merces et équipements de sports. M. Merlin peut se vanter d'avoir offert la Côte de Lumière (c'est ainsi qu'on a baptisé le littoral vendéen) à vingt-cinq mille estivants, et cela en ne « privatisant a que cinquante hectares de terrain. Joli rendement, en effet, si l'on compare ses « villages » aux petits bourgs de la côte, dont les pavillons s'étirant le long des chemins forment une interminable et anarchique banlieue qui n'a même pas le mérite d'avoir la vue sur la mer ou l'ombre des

Les stations, quant à elles, veulent leur Croisette. A la place des villas d'antan, elles laissent monter les blocs anonymes de six, partir de 1955 la situation était huit et maintenant dix étages. mure pour les promoteurs. Ils Au pied, une autoroute, en contrebas la plage et ses tentes les terrains se faisaient rares, de déshabillage à l'alignement. D'autres surgirent du terroir, Ce dispositif, qui est censé repré-d'autres encore se recrutérent senter le « nec plus ultra » de la déjà sur un front de 4 kilomètres pertuis Breton? a Saint-Jean-de-Monts, et sur

VENDÉE la Roches-Yon 10 20 propriétaire transforme son lopin l'Etat n'est pas exagérée. Pour que en camping, qu'il bourre à la la Côte de Lumière ne soit pas 25 kilomètres à l'intérieur du de l'Atlantique », il faut mettre

Dans les intervalles, chaque limite de l'imaginable. Mais, à fait et sanitaire dernier cri, n'ont quoi qu'il en coûte. Aussi, sur le littoral, tout est à vendre. Même les forêts publiques que l'Office pertinent et proposé une thèra-national des forêts — incroyable peutique : un schéma d'aménagemais vrai — a cédé par dizalnes d'hectares à des promoteurs. Pourtant, comme le soulignait la capacité touristique du dépar-M. Galley lors de son survol la tement, comme on le disait encore M. Galley lors de son survol, la seule vraie parure de cette côte plate, quasi rectiligne, et très fraparce que sablonneuse, ce gile sont les quatre mille cinq cents hectares de pins maritimes que l'on avait plantés au siècle dernier pour fixer les dunes baladeuses

Ces 4500 hectares et ceux de quelques grandes forêts privées, étirés en bande étroite, résisteront-ils longtemps au piétinement des baigneurs et aux convoitises des constructeurs ? Que restera-til de la mer quand la centrale nucléaire que l'EDF, propose d'édifier à Brétignolles (à 4 kilomètres des baigneurs de cette sta-tion et à 6 kilomètres de Saint-Gilles!) rejettera ses eaux chaudes, quand les gravières sousville « pied dans l'eau », s'étend sud de Noirmoutier et dans le

L'inquiétude des protecteurs de 85 Saint-Danis-du-Payré.
la nature de certains responsables S.I. de Beauvoir : tél. 63-78-32. 5 kilomètres aux Sables-d'Olonne. la nature, de certains responsables

locaux et des fonctionnaires de dans dix ans barrée par un « mur bocage, certains terrains modèles de l'ordre dans son boom tourisavec arbres centenaires, plans tique. Aux Sables-d'Olonne, un d'eau, pêche gratuite, calme par-service du ministère de l'équipement, l'ALCOA (Aménager pas de clients. Les vacanciers littoral centre-ouest altantique), veulent dormir au ras de l'océan s'y emploie. Ces fonctionnaires sous la direction de M. Michel Perron, ont établi un diagnostic ment du littoral.

Il s'agit d'abord non de tripler récemment, mais de la faire passer de 450 000 à 900 000 lits en 35 ans. La construction occupe actuellement la moitié des ouvriers vendéens. La stopper serait une catastrophe. Ce developpement doit se faire non plus en front de mer (déjà 25 kilomètres) et en hauteur, mais en surface et en profondeur. Les nouveaux villages, les terrains de camping (à désencombrer, assainir et ombrager) devront s'installer dans des vallées perpendiculaires au rivage, sur 10 kilomètres à l'intérieur des terres

(Lire la suite page 8.) \* ALCOA : 17. rue Nationale.

#### MARC AMBROISE-RENDU.

ADEV : 43, rue du Palais, 85 Les Sables - d'Olonne. Réserve ornithologique, Beaupeux,

Tant que l'on n'aura pas les Aliemands.

#### CARTE POSTALE

### Sur un marché de Macédoine

OMME dans la fable, les pay-sans ont pris tôt le matin le chemin de la ville, empor-Les deux artères principales, tant avec eux leurs trésors à vendre : poulets, paniers d'œufs. cageots de pommes ou de piments. sacs de graines aussi colorées que variées. Sur l'unique place, minuscule, et à la dimension de la ville. chacun s'est installé dans son coin habituel. Les femmes, surtout, en longues jupes noires recouvrant les bas de laine, les épaules couvertes d'un paletot tricoté la tête sous le fichu brodé, cassé sur le front à la manière orientale ; le plus souvent assises par terre, elles ont étalé, à même le sol, les produits de la campagne : mais, petits olgnons à repiquer, chapelets d'ail, parfois un lapin sage à l'œil inquiet.

Toutes s'affairent à la vente. parlant fort, discutant et riant, tandis que les hommes, plus se sont rassemblés à l'écart, à l'ombre des arbres, Beaucoup portent encore le traditionnel habit macédonien, toque ronde, veste doublée de laine brute, pantalon d'étoffe rude, à fond large très serieusement appelé « à cul pendant », resserré aux chevilles et enfoui dans de grosses chaussettes. Les longues charrettes, les chevaux débarrassés du licol les vaches aux sabots boueux ont été parqués au fond de la rue, et patientent avec résignation. On se croirait dans une immense cour de ferme...

La journée commence: une femme sort sa quenouille, tire d'un vaste foulard de coton bigarré une masse de laine écrue, et, entre deux clientes, fait tourner avec adresse son fuseau. Une autre accroche à son pouce une antique balance, long fléau, plateau use, suspendu à trois chaînes comme un trépied à l'envers. Tout sent le rustique, le naturel, le travail

Les deux artères principales, qui se croisent ici, groupent l'es-sentiel du bourg ; une boulangerie débitant d'énormes pains ronds, une pâtisserie sentant de loin son chocolat épais, un semblant de inoccupée les mille tentations de restaurant, où chacun apporte ce la société de consommation, du qu'il désire - saucisse et fromage de brebis - et n'a plus qu'à commander un peu de bière ou une dejà - reliera entre elles ces villes

prune. et, si les influences de Zagreb et

Le progrès va vite néanmoins, de Belgrade n'arrivent ici qu'atténuées, d'autres boutiques proposent à une jeunesse pour un jour transistor au blue-jean. Blentôt, une autoroute -- un troncon existe

goutte de skrova, l'eau-de-vie de macédoniennes, Pirot, Bela-Pa- de la Yougoslavie en ancienne lanka, Nis. Et les voltures des touristes en quête de soleil pas-seront à côté sans les voir. Le goût du modernisme se fait jour. qui supplante la tradition ; les chemins, hier bordés de demeures basses neintes à la chaux, résonnent des grondements des premiers vélomoteurs.

> Malgré la dévaluation, on compte encore dans ce fin fond

VÉCU

#### Une gare sans tune en france français : 2,31 F.

TN dimanche après-midl, en début d'après-midl, j'arrive gare du Nord par un train international. Plutôt que d'attendre pendant plusieurs heures une correspondance sur la ligne de Soissons, je préfère téléphoner chez mol pour que l'on vienne me chercher en voiture.

Mais trouver un téléphone public à la gare du Nord, même pour un être normalement constitué, lisant et parlant le français, c'est une aventure autrement aléatoire que de découvrir les chès les horaires de trains. Valise en main, je parcours la gare en tous sens, pour découvrir l'agitation colorée d'un souk autour de elques appareils aussi rélifs que des bourricots, étant manilestement hors d'état de répondre à la demande. Je repars, questionnant ici et la avant d'apprendre qu'il y a aussi des téléphones en bas, dans le métro ». J'y descends, mais certainement par la mauvaise entrée car, à nouveau, je vals errant en tous sens. Je finis par tomber sur une batterle de six ou sept cabines devant lesquelles personne ne fait la queue. Las I Elles sont toutes vides d'appareils... Je remonte en surface, ma

vallse à la main, et traverse la rue pour appeier d'un café. Je fais en réalité une demi-douzaine de comptoirs car on me refuse chaque fois une commu hors de Paris. Finalement, j'échoue dans une brasserie dont la patronne, accuelliante, com-pose elle-même le numéro de téléphone et assiste à ma brève conversation afin d'être en mesure de la tarifer. « 2,50 F ». me précise-t-elle tout sourire lorsque le raccroche l'apparell. Je ne peux que l'en remercier, estimant qu'il serait malséant de lui préciser que le tarif est une pièce de 1 franc en cabine.

On doit me prendre à une porte de Paris. Je redescends donc dans le mètro et ressurgis è la terrasse d'un café car, bien entendu, il n'y a aucun banc public où m'asseoir. Tout en m'installant, j'al la lumineuse idee de faire le décompte de ma for-

Rassuré, j'interroge le garçon sur ce que je peux consommer pour cette somma. « Rien, me répond-il tranchant. Un calé assis, c'es 2.50 F. Vous n'avez qu'à aller au comptoir. - Je lui précise que je dois attendre quelqu'un pendan une demi-heure au plus et lui demande un verre d'esu. - On ne sert pas de verre d'esu à la terrasse et, ajoute-t-il, pour n'avoir que 2,31 F. il faut être un pauvre type. - Je rétorque, en haussant la volx, que je peux payer en monnale étrangère. Mai m'en a pris. « On est en France, ici, enc...i », hurle-t-ll.

Je bats en retraite plleuse-ment. Hélas! oui, ja euls bien en France. Je pars, corrant ma valise dans les mains, en étant reconnaissant à l'assistance, composée principalement d'Africains et de Nord-Africains, de n'avoir pas ricané devant les avanies d'un « Blanc » découvrant à son tour ces riens discrets qui pimentent une société libérale avancée.

GILBERT CATY.

monnaie; on s'étonne d'avoir à payer pour quelques légumes 20 000 ou 30 000 dinars... Il suffit de supprimer trois zéros pour rétablir poireaux et tomates à leur juste valeur ! La langue slave, parlée couramment icl. l'écriture cyrillique rappellent que la Macédoine fit partie, au dixième siècle, sous le tsar Siméon, du grand rovaume bulgare. La frontière avec l'actuelle Bulgarie semble d'ailleurs vraiment théorique ; de part et d'autre, ce sont les mêmes étendues ocrées, la même vie pastorale, une frugalité et une robustesse identiques. La Nishava petite rivière caillouteuse, taille, entre des collines sauvages et coupées de bois touffus, un cours ondulant. Bien que née dans les rochers balkaniques, elle ira grossir vers le nord, en passant par la Morava, le Danube. Toute cette terre, nostalgique et

hospitalière, fut au long de l'histoire l'objet de convoitises et l'enjeu sacrifié des guerres entre empires d'Orient et d'Occident. Voie aussi de passage éternellement empruntée, et en cela fécondée par les influences les plus diverses. Vers l'ouest, adoucie par l'Adriatique, la fantaisie italienne et son goût de l'art ; au sud, après les obscurs triomphes des icônes des monastères perdus dans la montagne, l'aiguille d'un minaret ; après les Portes de Fer ouvertes par le Vardar, la civilisation hellénique...

Dans la poche du tablier, à l'approche du soir, on fait les comptes. Après, le cœur en paix, on repart vers sa maison, parfois très loin, souvent accrochée au flanc de coteau, les vastes paniers d'osier presque vides équilibrant la démarche, dans l'attente du marché de la semaine prochaine...

MANUEL ADÈVE.

### LES **CHAMPIONS** DE LA BOUSCULADE

OHU-BOHU sur les routes des vacances : ceux qui partent (cinq millions ?) croisent ceux qui rentrent (deux millions ?). Ils ouront, dans les embouteillages, largement le temps de s'apercevoir, et l'on fera demain, si l'on peut, le compte des morts. des blessés et des dépenses de tous ordres (surconsommation d'essence, police, secours, hospitalisation...) qu'auront entraînés ces migrations estiva-

Les Français ont d'autres soucis. Pourquoi leur demander d'étaier leurs vacances alors que, pour beaucoup, c'est leur travail qui risque de s'étaler jusqu'à disparaître ?

Depuis des années, pourtant, la machine touristique renácie à avaler le flot croissant et de plus en plus resserré qu'on lui propose chaque été. Les Français restent, de tous les Européens, ceux qui ont les plus longues vocances annuelles ; ce sont aussi ceux qui concentrent le plus étroitement leurs départs sur quelques jours de l'année : la fin de juillet ou le début d'août.

Comment rompre cet enchaînement de contraintes et d'habitudes qui conduit les les grandes villes à se vider un mois durant pour venir encombrer les stations? Vie arrêtée ici, trépidante là ; l'économie en pâtit, mais les touristes aussi, mai accueillis, mal servis quand ils ne sont pas grugés.

Peut-on faire, malgré eux, le bonheur des Français en

il y a dix ons qu'on l'a tenté par des campagnes d'information et d'incitation. Apparemment sans grands résultats. Il faut changer de cible.

Tous les experts le reconnaissent aujourd'hui : pour étaler les vacances il faut étaler le travail. Non seulement le travall scolaire (moins d'un Français sur deux est lié pour choisir la date de ses vacances à celles de ses enfants) mais surtout le travail salarié

obtenu de quelques grands secteurs industriels une fermeture des usines sinon par roulement durant toute l'année, du moins sur une plus grande partie de la belle saison, on ne pourra obliger les Français à décaler leurs départs comme le font, par exemple, région par région,

Les vacances à la carte dont on peut rêver supposent, en réalité, un travail à la carte que l'on commence seulement d'imaginer et sur lequel les pouvoirs publics, qui souhoitent si fort améliorer la qualité de la vie et supprimer les gaspillages, pourraient utilement commencer à se pencher.



d'initiative 66140 Capet-Place fel. (69) 35-03-88 35-00-65

Prince M. Ter-

#### LE TEMPS DES VACANCES

# Voyage à travers les voyages

O voyage ? Pourquoi ? Comment voyage-t-on ? Et le voyage, qu'est-ce au juste ? Ces questions, élémentaires en apparence, il fallaît blen, à l'heure des Jumbo-jets et des soleils encore lointains hier qu'on vend aujourd'hui sur catalogue. par téléphone ou par correspondance, comme n'importe quelle « marchandise » ordinaire, il fallait que quelqu'un se les pose.

Un jeune romancier, Didier Decoin (son Abraham de Brooklyn lui a valu volci trois ans le prix des Libraires), fort de son expérience - li semble bien que les gares, les ports, les aérodromes et les aéroports, surtout, n'alent plus de secrets pour lui, s'attache à y répondre.

« Aujourd'hui, ce que nous voyons des décors que traversent nos

voyages est perçu à travers un cadre. Entre le paysage et le voyageur,

d'une manière presque constante, s'interpose une plaque de verre

entourée des quatre baguettes d'un cadre de plastique : une lucarne.

en somme, qui n'est pas sans rappeler les dimensions (...les limites)

la fenêtre du wagon de chemin de fer, la vitre de l'autocar, du télé

phérique, de la vedette fluviale, du taxi : c'est encore l'œilleton de

la caméra d'amateur ou de l'appareil photographique, le « loup » translucide du masque de plongée. Le voyageur ne s'intègre plus aux paysages qui lui sont proposés : il les observe, les scrute, les

évalue, les juge. Il ne pénètre pas, il regarde. Le voyageur, d'abord, est un spectateur. »

e Bagdad, Damas, Tel-Avio, Le Caire, Saigon ou Hanol ont

brusquement cessé d'appartenir à la catégorie des horizons lointains. L'espace d'une conférence internationale, les drapeaux

des cités en colère sont venus flotter sur les buildings de verre

que nous avons dressés en bordure de nos quartiers résidentiels.

Et nous n'avons pas eu le temps de nous perdre en elles que,

déjà, ces villes terribles se précipitaient pour se fondre en nous, nous quêter, nous questionner. Nous concerner.

était hier soir encore le bout du monde et ce qui ce matin fait

la manchette de nos quotidiens. D'une certaine façon, la course

vers le bout du monde est une histoire d'amour : et l'on

n'épouse ni sa sœur, ni sa cousine. Désormais, la ligne fronta-

lière entre le « près et le « loin » ondule en fonction des secous-

ses qui bouleversent notre histoire. Le bout du monde est donc

« Les organisateurs de voyages connaissent une ère de prospérité.

Cette prosperité ne fera que grandir si, au sens propre du terme, ils savent sortir leurs clients des sentiers battus. Ces dix dernières

années, le mot d'ordre a été : « bon marché ». Désormais, il est :

« imagination ». Le comble de l'organisation devant être la désorga-

nisation. Le voyage sauvage entre dans les mœurs. Demain, nous

l'appellerons « le voyage proprement dit ». Demain, nous refuserons

l'itinéraire qui restreint notre libre espace, l'horaire qui limite

notre libre temps. La ligne droite, plus court chemin d'un point A

vers un point B, devient peu à peu absurde : puisqu'on ne va plus nécessairement de A vers B. Le voyage, de plus en plus, enferme sa

propre justification. Et il se peut que l'avenir confonde les ports de

départ avec les ports d'arrivée : déjà, il y a moins de voyageurs

» Alors, il n'y a plus de point commun possible entre ce qui

> Cette lucarne, c'est le hublot rectangulaire ou ovale de l'avion.

D'abord spectateur

Le bout du monde

en danger de mort. »

Pourquoi la ligne droite?

de l'écran du téléviseur.

Pourquoi a-t-il intitulé son essaì Trois mllliards de voyages ? Parce que, outrepassant la notion trop simpliste de « tourisme », il va nous dire d'entrée de jeu que : A priori, tout le monde voyage. L'équipage de l'avion, le conducteur du corbillard et celui du funiculaire, le liftier de l'ascenseur, la petite fille qui s'ouvre les veines et son amant qui se « shoote » pour ne pas voir ça, la visille dame dans la coquille blanche d'une ambulance, Mohamed Ali dans son wagon du métropolitain, le grutier qui survole les toits de la ville. La frontière est incertaine entre nos quotidiens et nos voyages. Et peut-être nous sera-t-il demandé de recenser, chemin laisant, autant de voyages qu'il y a d'êtres

» Il faudrait alors, sur les tringles du boulier chinois, plus de trois milliards de petites sphères pour compter plus de trois milliards de voyages. »

Cela posé, Didier Decoin décortiquera, avec la même acuité (parfois teintée d'un humour qui pourrait faire trissonner) chacune des composantes du voyage.

De cette étude attachante, d'autant qu'elle a été écrite sur un ton familier qui n'est pas toujours, hélas ! le ton des essayistes, nous avons extrait quelques fragments signifi-califs de la réflexion de l'auteur.

\* Trois militards de voyages, par Didier Decoin, Le Seuil ; un vol. : 25 P.

#### Jusau'où ?

a Aller loin, c'est aller jusqu'où? La question vaut peut-être d'être posée, quand on sait que l'habitant de Reims se considère comme un a grand banlieusard » de la capitale; et que le vacancier du mois d'avoit tient la Costa Brava espagnole pour une terre sous protectorat français.

» Il semble que la notion d'éloignement soit devenue fonction des changements de fuseaux horaires. Le fait simple (et arti-ficiel) d'ajouter ou de retrancher des minutes au cadran de sa montre représente, pour le voyageur, la garantie qu'il a véritablement réussi son évasion. En vivant un autre temps que le leur, le voyageur-juyard est convaincu d'avoir trompé ses pour-

#### Un être qui s'enfuit

« Le voyageur moderne est un être qui s'enfuit : pour lui, voyage n'est pas tant gagner un mieux que s'écarter d'un pire. Voyager n'est plus aller au-devant d'une détresse possible, mais abandonner cette détresse derrière soi. Il semble que le voyage contemporain solt une forme (mal) déguisée de l'évasion. Les panneaux publicitaires qui invitent au départ disent : Ici tout est gris... là-bas tout est blanc. (...) Ce qui attire le voyageur, c'est d'abord le fait de pouvoir laisser loin derrière lui, huit ou quinze jours durant, la grisaille de la grande ville >

#### Puteaux à Bangkok

 On sait le prodigieux succès que rencontrent, depuis moins de cing ans, les voyages organisés vers Bangkok. Pourtant, en elle-même, la ville thailandaise ne présente qu'un attrait restreint : avec l'imagination la plus inventive, il m'est difficile banlieues d'Occident, apec leurs longs et mornes boulevards bordés d'arbres rabougris et de masures aux toitures de tôle (...).

» En réalité, Bangkok vaut surtout par ses environs, mais ceux-ci ne sont pas compris dans le prix de la plupart des voycges préfabriqués. Chaque année, des milliers de touristes rodent, désœuorés, dans les rues; s'entassent sous les derniers ventilateurs des salles à manger des hôtels de seconde catégorie (...). La très grande majorité de ces voyageurs, cependant, se dit « enchantée de son séjour, de son aventure, de sa découverte ». Pourauol ?

» Peut-être, justement, parce que Bangkok est une transposition de Puteaux ou de Choisy-le-Roi, mais dans un système temporel (et climatique - l'un va avec l'autre) déroutant. En somme, toute la fascination de la décalcomanie tient, ici, à

### IL N'Y A PLUS DE FRONTIÈRES

#### OLÉ EN **BRETON**

A petite commune de Pleslin blisité, dimanche 13 juillet, a une fait, comme prévu. Les accents c véritable corrida espagnole », de Carmen braillent dans la lande Un tel spectacle présenté sous un bretonne. Les jeunes taureaux tel vocable signifie : piques, ban- camarguais, reconnalssables à derilles et mise à mort.

e localités de tradition taurine s. Après les arènes de Lutèce, a Paris, un certain Eloi Cruz de née, son chapiteau de cinq mille places (1) à Piesiin, non loin de Dinard La grande foule : beaucoup d'autochtones, quelques touristes. Les toreros, en costume de lumière frippès et raccommodès. plétinent l'herbe en aftendant l'heure du paseo à côté du toril.

un camion aménagé à cet effet. Une jeune femme en pantaion l'e arène » pour présenter la du mot corrida ? Pas autre chose tarde : « Mesdames et messeurs. Un spectateur commentait, en re-De bons toreros et de bons e toros o. Mais attention, cette region n'est pas de tradition taurine, il n'y aura que des simulacres : banderilles et mise à mort. Que la tête commence... »

(Côtes - du - Nord) a orga- Le « speciacle taurin », et non la nisé, 2 grand remiori de pu- corrida annoncée, se déroula, en leurs cornes en lyre, sortent du L'organisation d'une e téritable toril Des rejons, quelques semcorrida o sous le ciel breton n'est biants de passes à pied, des pas ordinaire. Elle l'est d'autant poses (?) de banderilles, deux moins que les mises à mort ne simulacres de mise à mort, toupeuvent avoir lieu que dans les jours à l'aide de banderilles, et le tour est joué.

. sree . A. j

THE STATE OF THE S

€ # # ###

No. of the last

i i Para i

TEST CONTRACTOR OF EAST

Committee of the Commit

----

1.55 表演。

Par n S e 13 mayor

50 TEMP 1

-

The Real Parks 

- many

TO THE PERSON OF IT WAS

Micro en main, la femme invite : 'lez, on applaudit bien fort. > Sevilla a plante, pour une jour- Le chapiteau se demande ce oul se passe. c Tous ensemble, on crie Olé! : Et l'on essaie de crier pour encourager l'Ordonez de banlieue gu! chatouille les cornes d'un jeune taureau à 15 kilomètres de Saint-Malo.

La course telle qu'elle est pratiquée en Espagne ou dans le Sud-Est et le Sud-Ouest de la France n'a pas, ne pouvait avoir lieu de cow-boy s'avance au milieu de Tricherie, tartuferie, exploitation nous aurons du speciacie... Un gardant les toreros s'interpeller : spectacle pour oficionados, qui a ils ne parlent pas breton, s reut dire en français amateurs. Parlaient-ils seulement de tauromachie? — J.P.

(1) Prix des places 15 et 18 P : plus cher, par exemple, que les places populaires des arènes de Nimes lors de la Peria de Pente-

#### TOKYO-SUR-SEINE

une révitable a maison du Japon o aussi, et l'autre (les Grands Chefs) c Paris » : c'est ainsi que M. An- qui proposera aux amateurs de dré Buhler, directeur général du traditions gastronomiques les re-Nikko de Paris — 32 étages. 784 chambres, en catégorie quatre étoiles luxe, - actuellement en conrs de construction dans le congrès, une piscine complétée quartier du Front de Seine, définit d'un sauna et de bains japonais. le futur établissement, qui ouvrira ses portes en deux temps, 400 chambres en mai 1976 et le reste un mois plus tard.

Premier hôtel bâti dans la capitale par une chaîne japonaise (la suite traditionnelle japonaise, huit J.D.C. - Japan Air Lines deve- suites en duplex au sommet de lopment Company. — filiale à l'immeuble. 100 % de la compagnie aérienne Japan Air Lines), le Nikko aun coûté quelque 230 millions de francs à ses promoteurs. Les clients, s'ils hésitent à y descendre, ne pourrout en tout cas hésiter pour identifier parmi les autres tours cette construction de 93 mè tres: elle est rouge, et on la remarque déjà, plus par sa couleur que par son architecture, que MM. Pieven et Le Bail, qui ne présente rien de particulièrement original. Une tour de plus...

Dedans, on aura le choix entre trois bars, dont un japonais (le Matsuri), une vaste brasserie dans le style 1900, deux restaurants

« Mieux qu'un simple hôtel : l'un typiquement japonais lui cettes des maitres mieux célèbres de la Prance d'hier, - neuf salles de réunions, une salle des

A noter encore, les cent cinquante chambres inspirées de la tradition japonaise, mais comportant capendant un vrai lit «à l'européenne », et, à côté d'une

#### TOURISME HOTELS RECOMMANDES

Campagne

09140 OUST (Pyrénées-Ariégeoises)

HOSTELLERIE DE LA POSTE. Relais gastronomique situé entre Lourdes, Andorre et Carcassonne vous propos son confort d'aujourd'hui, son d'autrefais. Conditions spécia septembre. Tél. 02 Oust.

Mer

34500 BEZIERS

Hôtel LOU TAMAROU \*\*\* NN. Piscins tennis, plage privée, voile, ski nauti-que: promenades en péniche sur le Canal du Midi. Ouvert toute l'année. Réservat.: Ecrire ou tél. (67) 76-00-58.

34300 LE CAP D'AGDE LE SABLOTEL HOTEL \*\*\* NN. 130

chambres en bord de piage, anima-tion, 2 piscines, volle, promenades en péniche sur le Canal du Midi, Réserrations: Ecrire ou tel. (67) 94-13-17.

Hôtel BRITANNIA \*\*\* NN

en bordure de mer Loggias 28 juin au ler septembre. Tél. (97) 52-94-39 Paris

ODEON GLOBE HOTEL, 15, rus des Quatre-Vents (6°). T. 633-62-69. D. charmant Hôt. du 17° s. rénové. Ch. calmes

des poutres d'époque. 65 F. Provence

04-VILLENEUVE-de-Hte-Provence

s le ciel le plus pur d'Europe REPOS - CALME - CONFORT LE MAS SAINT-YVES \*\*NN Demi-p. a partir 40 F net, T. 78-42-51.

Province

BORDRAUX LE GRAND HOTEL DE BORDEAUX
N. App. calmes, 48 à 69 F T.T.C.
Centre d'affaires et spectacles. 2, place de la Comédie. Sordeaux Garage gratuit - Tél. 52-64-03 à 06.

Suisse

AROSA (Grisons)

HOTEL VALSANA - Première Classo. Cours de tennis - Piscine plein air et piscine converte

### VACANCES IDÉALES...

### LA ROUMANIE

désireux d'arriver que de voyageurs désireux de partir. »

en automobile

au gré de votre fantaisie

une formule Automobile Club de Roumanie pratique: les coupons-hôtel, ni réservation, ni voucher, ni change minimum obligatoire !

• les coupons-hôtel ? des chèques individuels au porteur, délivrés par votre club automobile ou votre agent de voyages, valables en toules saisons dans n'importe quelle ville de Roumanie, y compris les stations côtières et D'une valeur constante de 48 F par jour et par personne, ils vous assurent : le logement en hôtel de 1º classe (1 lit dans une chambre double avec bains ou douche - supplément 24 F pour chambre single) en demi-pension, ou avec

une allocation en monnaie roumaine pour demi-pension à la carte. Réduction de 50 % pour les enfants.

• mieux encore ! attribution de 5 litres de super gratuits par jour et par l

 visa immédiat à l'arrivée. Et si vous deviez abréger votre séjour, les coupons excédentaires vous seront échangés dans n'importe quel hôtel ou filiale A.C.R. En cas de besoin, appelez A.C.R. 12-345, de n'importe quelle ville du pays. Notre assistance technique est à votre disposition.

Soyez les bienvenus!

Renselgnements auprès de votre agence de voyages ou de votre club habituel.

L'office du tourisse roumair et de aericrie taron 38, avenue de l'Opéra - 75002 Paris Tél : 073.79.08 DOCUMENTATION détaillée sur demande

Code et Ville....



### VENDÉE PAS ASSASSINÉE

Il faut en même temps sauvegarder et ouvrir au public les zones naturelles. Cela suppose que plus un pouce de la forêt publique ne soit brade, que des entiers y solent balisés et les dunes rebolsées.

Il s'agit encore de maintenir et de développer les activités traditionnelles. Attention à la mono-industrie du tourisme. Vergers, jarding maraichers, champs de tulipes sont d'un bon rapport. Cinq mille pècheurs, éleveurs d'hustres et de moules sont en activité; l'aquaculture pourrait devenir la richesse des marais lit-

Enfin, passé la salson, les Vendéennes ne trouvent plus de travail. Il conviendrait donc oue de petites industries viennent sur la côte. Malheureusement, la tentative faite par Les Sablesd'Olonne est un échec. Sa zone industrielle reste aux trois quarts vide. Les patrons craignent la main-d'œuvre du bord de mer, déjà trop gâtée par les salaires de l'été. Le tourisme à tout va a, ici auszi, un effet stérilisant.

Le schéma d'aménagement du littoral ouest-atlantique a été adopté dans ses grandes lignes par les assemblées régionales des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes en février dernier. Mais le conseil général de Vendée a demandé que la partie qui le concerne soit remise sur le chantier. Certains élus du littoral redoutent toute limitation du droit d'urbaniser. Ils souhaitent que l'Etat leur construise des autoroutes pour amener les touristes et qu'ensuite on les laisse « aménager » en paix. « Des

rait être leur devise. Aussi ne faut-il pas s'étonner si l'on ne trouve sur la Côte de Lumière aucune zone d'aménagement dif- ci ne délivrent des permis de féré (ZAD), aucune réserve foncière si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) dort dans les dossiers et conseiller les candidats à la cons sì, sur les cinquante plans d'occupation des sois (POS) prescrits,

trois seulement ont été publiés. M. André Forens, député centriste du sud de la Vendée, qui est partisan d'un schéma d'aménagement, reste pessimiste : « On n'y arrivera pas avant siz ou sept ans », dit-il. Heureusement, une réaction se dessine. Celle de l'administration d'abord. Le directeur départemental de l'équipement le plus jeune de France a été nommé en Vendée : M. Michel Amilhat, trente-sept ans, qui a fait ses premières armes contre les promoteurs de la rézion parisienne. Il est décidé à faire respecter les principes adoptés par le gouvernement le 12 décembre 1974 : limitation des édifices aur une largeur de 300 mètres. interdiction des routes de cor-

**REW-YORK · AUSTRALIE · AFRIQUE** EXTREME-ORIENT et autres destinations en Europe PRENEZ L'AVION... Compagnies sériennes assurant

Pris modérés

Prendre contact : Mile Ingrid
Wehr, Mayfair Travel (Airline
Agents). 31-32, Haymarket,
London S.W. L, Angieterre,
Tél. (91) 839-1881. Télez 916167.

relies. Il s'efforce de toutes les manières possibles de faire réfléchir les maires avant que ceux-

construire à tort et à travers. Il

créera dès la rentrée un service

d'assistance architecturale pour truction.

Certaines municipalités auss freinent des quatre fers : La Tranche interdit déjà toute construction de maison dépassant un étage. Elle édifie sa station d'épuration, a nommé un adjoint spécial à l'environnement, le docteur Jacques Jeanneau, qui dresse en plein centre de la station, un vaste panneau dénonçant les pollutions marines.

De son côté, l'Association pour la défense de l'environnement en Vendée (ADEV) attaque devant le tribunal administratif quatre permis de construire qui, selon elle, ont été délivrés abusivement a Saint-Jean-de-Monts comme aux Sables-d'Olonne. Mais, en même temps, elle ouvre dans l'arrière-pays une réserve d'oiseaux où les vacanciers qui ne veulent pas bronzer idiotement peuvent observer les évolutions d'espèces rares en train de se réacclimater

Il y a encore le syndicat d'initiative de Beauvoir qui emmène chaque semaine quelques curieux dans le marais, terroir insolite, tout proche mais quasiment oublié. Et encore cette famille de meuniers qui obstinement, fait tourner, à Sallertaine, un merveilleux et authentique moulin. Non, la Côte de Lumière ne

veut pas se laisser assassmer... MARC AMBROISE-RENDU.

حكذا من الاصل

recommente de Plesian Le « spectacle teurin », et la includa de pui corrida annoncée, se déroit preside de pui fait, comme prévu. Le grant restort de pu-mine il vallet, e une fait, comme prévu. Les acc contrats empande à de Carmen braillent dans la co-contrats empande à de Carmen braillent dans la be bretonne. Les jeunes la le camarguals, reconnaissable leurs cornes en l'tre sorient inche présenté sons un signifie pignes, ban-ntse à most toril Des rejons, quelques tion d'une « véritable pa le dei preton n'est biants de passes a pied e Kile l'est d'autant poses (?) de banderilles te mises à mort ne simulacres de mise à mort le simulacres de mise à mort per simulacres de simulacres de mise à mori le les mises L mort pe success à l'aide de banderile

le tour est joue is tradition tauring 2 serios de Lutice. La Micro en main, la femme inconstruire. Etcl. Crus de c. "Est, on appicudi: bier in encourager l'Ordonez de hate qui chatonille les cornes ( ments en costante de jeune taureau à 15 kilonère.

passo à chia du tonil

passo à chia du tonil de l'annue en pantalen n'a pas, ne pouvait ever pour potenter la du mot corrida ? Pas aure fendence of manufacts. Un spectateur commentate is speciale. Un spectateur commentate is a special of the gardant les toreres sintens of control of the special of the spec m français amatéris. Parlaient-lis seulement de proposition de bons e fo-machie? — J.P.

Affection sette region

a fraction tearres. If (1) Prix des plane il en par en mile par el mile des planes de mort. One la places populatres in places populatres de mort. One la places populatres de mort.

TOURISME

19 mm 1 2 2 2 2

. . . ==

HOTEL RECORDER

MOSTELLERIE DE LA PINEZ-

Andrew es Carras

distriction Cons.

MEN LOU TANABOL MEN

tennis, pinte privi que, promet area Canal du Milia

LE BABLOTEL ....

343.4 4.2 2.2

Hotel Billiansis and an account of the second state of the second

GLARE ROTE!

O-VILLENELYE ---

SCHOOL CALLED THE ST

LE WAS SAINT-YVES

المنتشر المنتثث

Provence

**Campag**ne

Mer

and de Japon v. wast, et l'autre des Grand c'est ginti que M. An. qui proposers directeur général du traditions gastronne. Paris 32 ésages, cettes des manuelles es en calégarie quatre bres de la France. matrustion dans le congrès. In parte : ent out surms

-on\_genz\_temps\_400 cinquante coambination n mai 1975 et le reste la tradition jurini.... te tard. portant espendant in sing this dans in capt-m chaine inquestion I'm raite traditi-lupes Air Lines days Suites en during lumpany Hilale à l'immeuble p-compagnie nérieure

Lines), ie Nikko aura ene 200 milions de ne promoteur les historikay describre. 23. LAS the pared he serves idian de 114 mê 168, et du 14

the plan par sh estates: te Bell gei ne

dest us japonale de per seide brasserie dans il dista restaure

de lesses la de faire pid for at a payor. Il

edelpulles anni patro fun La with skill toute cour-

of matre Mil. sekso Mante 1 1 1 -MINE COMMEN

Demin a turn er and and Province CAMP CAPTAGE À 00-

Chie de Ligister 14 Depuis communer Abandouse Residu

Suisse SOTEL VALANA STATES Cours of the same

#### FOURCHETTE EN L'AIR

#### UN INDIEN CHEZ LES « PIEDS-NOIRS »

E beghen bail, le masala pepedam, le bindi ghost, yous connaissez? Non? Mon premier est fait d'aubergines miliotées dans une sauce relevée sux aromates; mon second, c'est une galette croustillante au gout pimenté, mais légère comme une plume ; mon troisième, de la viande d'agneau accommodée à la sauce au curry et garnie de - ladie's fingers -, ou, si vous préférez, des gombos. Et mon tout sa trouve — et se savoure — avec blen d'autres spécialités en forme de charade chez Meiyappan Kulendran.

Ses parents, restaurateurs à Sri-Lanka (on disait autrefols Ceylan), sont indiens. Et lui aussi, bien qu'il ait vu le jour dans l'« lle étincelante ». Etudiant à Paris, puis aux Etats-Unis, Il revient dans la capitale et v rencontre une Française — charmante. Et l'épouse. Que va faire ce spécialiste en plerres rares? En bon enfant de la balle, il songe à des fourneaux. renonce vite aux gemmes et ouvre un restaurant, comme papa, maman et autres tontons. C'était il y a quatre ans...

Aujourd'hui, l'Etoile de l'inde. égarée dans ce Paris où la gent « pied-noir » a établi ses bases à grand renfort de couscous et de pâtieseries tout-miel et toutamandes, mijote, pour la grande ioie des palais curieux et des amateurs de voyages autour d'une table, des nourritures délicates, inattendues, savoureuses, qui sont autent d'invitations à oublier la ville pour rêver, fourchette en l'air, à d'autres cieux lointains. Quelques plats ceylanais -noblesse oblige — figurent au menu, mais c'est la cuisine du

nord de l'inde, celle du Pendjab plus précisément, qui s'y taille la part du lion. Ainsi, le shamee kebab (7 francs), bouletté de viande de bœuf aux aromates passee dans un œuf battu avant de choir dans la friture ; le passanda (15 F), agnesu cult dans du vaourt et relevé aux herbes aromatiques; le biriani (22 F). viande d'agneau encore, mais culte celle-là dans un houitlon et gamie d'un riz sairané où voisinent des amandes, des raisins eecs, des pistaches et un soupcon d'écorce d'orange qu'accompagne une sauce au curry servie à part. Restent bien d'autres mets, chair ou poisson, toujours surprenants dans leur composition, certains violemment relevés (ce qui ne devrait nes effraver les habitués d'un quartier où l'harissa ne quitte pas les tebles). d'autres délicatement épicés.

#### Ging crus ceylanais

Quatre fols l'an, Meiyappan Kulendran prend l'avion et va. comme d'autres vont rue de Buci. le panier au bras, faire son marché... à Londres. Car ce riz sans égal — le fameux basmatti. ces épices rares (il lui en faut mêler pas moins de vingt-deux ensemble pour obtenir un curry digne de ce nom), ces thés rarissimes (la maison présente une carte des thés, où figurent cinq grands - crus - ceylanais), - on ne les trouve que là-bas... -J.-M. D.-S.

★ L'Etoile de l'Inde : 12, rue de Trévise, 75009 Paris, têl. : 770-72-83. Fermé le dimanche, mais ouvert en août.



Mode

LES NOUVELLES COLLECTIONS

### Une longue dame en noir

M ODERATO cantabile, ainsi pourrait-on résumer l'esprit des tendances d'hiver chez les couturiers. En effet, la différence entre l'hiver demier et le prochain se caractérise par un change ment de volumes et de proportions. Tout est plus modéré, de la coifture lisse aux pleds chaussés de bottes ou d'escarpins. Les grandes capes font méables -- ceinturés ou non -- parfois ourlés de fourrure. Les ensembles à superpositions sont très importants, et la combinalson du chel pompiste lancée par Saint-Lauren l'année demière a tait des adeptes. Le courant exotique comporte des colffures enveloppantes, des djellabas el loute une gamme de chinoimanteaux et en ensembles du soir. La sole ioue un rôle prépondérant dans les collections d'hiver, où les tenues habillées figurent à deux contre un Certaines maisons présentent plus de 80 % de leurs modèles en crêpe, en brochés, en faconnés, en moussellnes, voire en failles et en taffetas. Ces demiers, après être très longtemps restés une specialitė lyonnalse, proviennent maintenant de Côme, où Taroni s'empiole à les relancer, nos industriels restant encore dans l'expectative avant de les remettre sur le métler. Certains d'entre eux ressortent d'ailieurs des stocks unis. surtout en noir, dont il sera intéressant de voir

Nous avons déjà parlé du tailleur (le Monde du 1º août). GIVENCHY en a été longtemps l'adepte, au cours des années où il était l'uniforme de la femme bien habiliée, mais ce style lui semble désormais raide, et il lui substitue avec bonheur des modèles reprenant la souplesse

s'ils ne sont pas brûlés.

du chandail à coi roulé avec une coupée par un contraste entre le corsage et la lupe, surtout dans les lets brodès de tons vits, des man-

صكدا مة الاصل

entière. Il dépouille se silhouette de tout superflu, en laveur d'une très belle ligne fluide, le plus souvent modèles du soir. Il égaye de merveilleuses robes noires par des corse-

des ponchos d'astrakan bleu ou de CARVEN, lui, pense aux longues

leunes filles - les enfants de ses clientes - à taille de Tanagra avec une collection gale et facile à porter, qui doit beaucoup de ses effets à des inspirations slaves. Ses robes cosaques en gros lainage rayé, à corselet, sont travaillées pour donner



(Croquis de MARCO.)

CARVEN : La petite robe noire revient, travaillée en souplesse dans une soie façonnée de Schwarzenbach, à grandes manches, décolleté profond sur un corselet et jupe à plis droits, cachant une poche dans chaque fente. Portée avec un chapeau pailleté noir à bord relevé.

GIVENCHY : Ensemble du soir à casaque de jersey de sole blanche de Goullie, portée avec une écharpe noire du même jersey, sur une jupe en satin de soie laqué noir d'Abraham. La ceinture dragonne en cordelière noire est rehaussée de billes de jais et de cristal. GRES : Manteau en drap de laine gris chiné de Carlotto, à grandes emmanchures et corsage travaillé de nervures, avec un col de renard brun.

ce maigré de grandes emmanchures princesse est peut-être encore plus sevant en robes de soie noire, au mollet, dont nous entendrons surement reparier. Finale, comme toujours, chez

GRES... Tout ICI s'enroule et virevolte autour d'une slihouette en « i », que ca soit le col boule de renard sur des robes-manteaux en biais, des découpes assymétriques blousant sur des jupes droites en faconnés de sole rouge, des djellabas mille rales multicolores, enfin une serie de robes fluides, longues ou courtes, à l'ampleur étagée en pans de mouchoirs. Encore du noir, du prune, du turquoise, du marine et toute une gamme de rouges.

La fourrure joue un rôle prépondérant dans les collections d'hiver. tant chez les couturiers que chez les grands tourreurs. REVILLON vient de s'adjoindre Jean-Paul Avizou comme modéliste pour Paris : Il a fait ses classes de haute couture avec Castillo et a été pendant dix ans le modéliste d'André Sauzale ; Robert Montagna, ancien collabora-teur de Frédéric Castet chez Christian Dior devient vice-président de Révillon-New-York.

On nous a présenté une collection légère et moelleuse avec de nombreuses dispositions de visons Saga et Emba travaillés en arrondl, alnsi que des zibelines Bargouzine dans de nombreuses vestes trois-quarts d'une belle venue. Parmi les nouvelles pelleteries figurent une loutre d'Alaska Fouke à tons de miel, et les demiers croisements d'astrakan Swakara qui comprennent un marron et noir donnant des fourrures très lustrées, presque rayées, et des camaïeux de rouille.

NATHALIE MONT-SERVAN.

#### Maison

#### POUFS

vent aussi devenir sièges non ther, ces poufs ont une tenue leur nettoyage. assez rigide pour qu'on puisse s'y Chez Agnès Comar, dont l'ima-asseoir, au ras du sol Lègers, ils gination se renouvelle sans cesse, peuvent bouger dans la pièce, au gré des occupations et du nombre constituer un « salon » au charme

très contemporain. sont recouverts de Jersey uni ou de tons frais et coûtent 225 F. raye, dans une gamme de cent cinquante coloris (180 à 350 F en découverts dans la nouvelle bou-

avec le Club

de Val-d'Isère

CONNAISSANCE

de la MONTAGNI

nous avons aimé un grand cousdes invités. Beaucoup de jeunes tolle écrue ornée de motifs piqués point. achètent ces gros coussins pour ton sur ton (375 F); trois de ces coussins encadrés d'un long « boudin » composent vite un amusant Dans la boutique Canapout, les canapé. De grands coussins carrés poufs cylindriques ou cublques sont recouverts d'un tissu-foulard Pours en plume pour s'enfouir,

Des vacances actives et

instructives à la découverte

de la flore et de la faune

dans le cadre des Parcs

nationaux de la VANOISE et du GRAND-PARADIS.

-AUX SAFARIS PHOTO DE LA VANOISE

Quelques titres du programme quotidien :

Initiation montagne - Affût marmottes - Vagabondage photo-

graphique dans les hameaux - Circuit botanique - Une journée sur

l'alpage avec un berger - Leçon de macro-photo - Observation

avec jumelles et affût photographique des animaux du Parc - Un

sentier balcon - Randonnée à travers les Parcs avec nuitée en

refuge, etc.

Sept années d'expérience - Des guides : montagnards, naturalistes,

moniteurs photo - Service d'hébergement hôtelier adapté - Quatra

refuges privés - Laboratoire noir et blanc - Prét gratuit de matériel

de photo et d'optique

STAGES de 6 et 13 jours

PLACES DISPONIBLES du 24 août au 13 septembre

6 jours tout compris : de 660 F à 820 F

13 jours tout compris : de 1.200 F à 1.460 F

Renseignements et inscriptions:

CLUB IMAGES ET CONNAISSANCE DE LA MONTAGNE

B.P. 47 - 73150 VAL-D'ISERE - Tél. 06-00-03 (15-79)

ES coussins ponctuent de uni). Des formes parallélépipédi- tique de coussins In the mood. Les couleurs vives ou douces les ques associées à des « polopoufs » formes, ici, sont rondes ou ovales, canapés et divans, mais peu- cylindriques permettent de compo- tel ce pouf-canapé à adosser au ser de véritables canapés. Toutes mur et qui contient trente kilos conformistes. En mousse de polyè- les housses sont amovibles pour de rembourrage. Recouverts avec les tissus « la Ronde » d'Yves Ha-Chez Agnès Comar, dont l'ima- lard, des coussins de divers diamètres (de 650 à 1500 F) jonchent une estrade en mousse sin carré, de 85 cm de côté, en gide qui peut servir de lit d'ap-

> Mijanou Bardot crée des coussins-pouís moelieux et chauds au regard, que Christine de Callanoes présente à la porte Maillot. Remplis de kapok et de mousse ils se parent de velours disposé en bandes dans des camaleux de bleu, de rose ou d'orange, 680 F. Un pour géant, de 1,20 m de diamètre, est recouvert d'un satin à grosses fleurs délicates.

JANY AUJAME.

★ Canapout, 28, place de la Madeleine, 75008, et Palais des congrès porte Maillot, « Boutiques de Paris », 63. rue Basse. \* Agnès Comar, 78, rue de Seine, 75886. Paris. ★ In the Mood, 23, rue Jacob, 75006, Paris. ★ Christine de Calianges, Palais des congrès, porte Maillot, « Bouti-ques de Paris », 75, rue Basse.

LIVRES POUR L'ATELIER

ANS doute parce que le bri-S colage est le plus souvent une activité de nécessité, les auteurs sont nombreux à prodigues leurs conseils aux néophytes comme aux adeptes. Un nouveau guide vient de paraître, rédigé par Martine Yéru, journaliste experte en bricolage. La pose de tous les revêtements de murs et de sols y est très clairement expliquée. croquis à l'appui, ainsi que des rudiments de menuiserie avec l'apprentissage de quelques assemblages simples.

★ Le bricolage en trois jours, Ed. Solar, 25 F.

C'ADRESSANT à un bricoleur S déjà averti, le dernier titre de la collection a Faites-le vous-même » concerne toutes les soudures. Au fil des cent soixanteseize photos en gros plan et commentées, on apprend les gestes à faire, les précautions à prendre, les fautes à éviter et la meilleure utilisation du matériel. De la soudure au chalumeau à la soudure autogène, toutes les techniques sont évoquées pour réaliser les travaux de plomberle ou de ferronnerie à la portée d'un non-professionnel. - J. A.

\* Sondez ou brasez vous-même Ed. Syrolles, 12 P.



#### **Brocante**

#### LA ROUTE

et un certain goût pour d'ustensiles de Juisine à recréer des formes et des matières inspiustensiles en cuivre ont de tout maîtres de la gastronomie, ils reles cuisines plus modestes, et la plupart des commercants spécialisés proposent une série de casseroles de cuivre version 1975.

Adoptés par de nombreux propriétaires de résidences secondaires, méprisés par d'autres, qui leur reprochent une allure « auberge de campagne » devenue par trop commune, les culvres anciens sont toujours appréciés de nombreux chineurs. Aux champs comme à la ville (ou sur le bord des routes nationales), la plupart des brocanteurs proposent toujours quelques cuivres. Reste à savoir reconnaître ceux qui sont anciens et ceux qui ne le sont

Avant toute chose, il faut pouvoir faire la distinction entre cuivre et laiton; les amateurs peu avertis sont fréquemment victimes d'une confusion due à une ignorance que des marchands peu scrupuleux entretiennent soigneusement

Le cuivre, exploité principalement au Canada, au Chili, au Brésil, en Bolivie, existe à l'état natif. ou encore combiné à différents corps (soufre, arsenic, antimoine, argent, fer). Le cuivre rouge orangé est pur, et très répandu. Il a été utilisé pour la fabrication de nombreux matériels de cuisine. Ce que l'on ap- encressés recouverts notamment pelle « cuivre jaune » n'est autre que du laiton, c'est-à-dire un al- Laisser tremper l'objet dans du liage de cuivre et de zinc ; il était vinaigre bouillant additionné de surtout utilisé pour la fabrication sel marin (une bonne poignée

des objets autres que les usten-UN CHAUDRON le mineral qui comporte de 30 à 45 % de cuivre allié à d'autres composants.

Connu dans les temps les plus

recules, cité par Homère, couram-

ment utilisé par les Egyptiens trois mille ans avant J.-C., isolé par Paracelse au seizième siècle, le cuivre est un métal assez facile à travailler. Les chaudronniers de culvre conservèrent longtemps leur nom de « batteurs » ou de dinandiers, inspiré de la ville de Dinant célèbre pour ses chaudronneries La réputation de cette 'INFLUENCE de la mode cité proche de Namur date du rétro, le retour à la nature Moyen Age, époque à laquelle les artisans fabriquaient non seulequelques aspects de la vie d'an-tan ont amené les concepteurs mais aussi des pièces exceptionnelles, veritables œuvres d'art : cuves baptismales, lutrins, candérées des siècles précédents. Si les labres, plats d'offrandes. En ustensiles en cuivre ont de tout Espagne, la chaudronnerie fait temps conservé leurs lettres de partie des cartes flamencas » (art noblesse dans les laboratoires des flamand) ; certains y voient un rapport entre les dinandiers des viennent au goût du jour dans Flandres et les gitans de la Péninsule. Tous les objets étaient fabriqués à la main à partir d'une plaque de métal martelée pendant des heures jusqu'à l'obten-

tion de sa forme définitive. cuivre sont laminées en usine et, tifs trop réguliers - notamment seuls, les chaudronniers tradi- les motifs repoussés — sont à

quelques artisans — à Villedieusiles d'office. On distingue enfin les Poêles près de Saint-Lô, ou sous le terme de « cuivre gris » dans les régions d'Aurillac en Auvergne et de Namur en Beigique, - continuent à travailler le cuivre selon les méthodes ancesles tout en utilisant les facilités de l'industrie moderne. Sévère pour l'étain, la réglementation était inexistante pour le cuivre et si l'on trouve parfois les initiales d'un lointain propriétaire sur un objet ancien on n'y trouvera ni poincon ni signature.

Les objets martelés à la main étaient d'une épaisseur irrégulière, et les artisans ménageaient un fond plus résistant. Sur les pièces modernes, l'épaisseur est d'une régularité absolue. Sur les objets qui ont nécessité un assemblage, un cell averti détecte la différence entre le sertissage moderne - le métal retourné sur lui-même est martelé — et la brasure ancienne dans laquelle la soudure est généralement en lai-ton, quelquefois en forme de frise. Un martelage absolument régulier cache toujours une intervention mécanique; un martelage trop évident, même s'il a été réalisé à la main, révèle un travail récent... et une intention de tromper. Dans l'ensemble, les pièces anciennes sont plus lourdes que De nos jours, les feuilles de les modernes, et les motifs décorationnels, notamment les gitans et considérer comme suspects.

#### Martelés, brasés, soudés

daubières, casseroles, pots, bougeoirs, brocs, louches, écumoires, l'astiquer avec un produit à faire pichets, chaudrons braseros, « canes » à lait... l'amateur aura le choix entre des centaines d'objets différents, auxquels seuls les ans ont pu donner une patine profonde. Le Musée des arts et traditions populaires à Paris en présente une intéressante collection. Chez les brocanteurs, il faut compter environ 120 francs pour un bougeoir, 600 à 700 francs pour une série de casseroles, 200 francs pour un chaudron (prix plancher). Il est évident que les prix seront très variables selon la qualité de l'objet.

Il existe de très nombreuses formules pour nettoyer les cuivres de vert-de-gris. La plus simple?

Lampes de toutes sortes, seaux pour deux litres de vinaigre d'al-à rafraichir, lanternes, arrosoirs, bouilloires, bassinoires, bassines, on en sortira la pièce et on l'essuiera énergiquement avant de lant, on pourra y vaporiser un produit en bombe. L'utilisation successive de pâte à polir liquide, de tripoli sec, puis de blanc d'Espagne et une exposition au soleil donnaient aux cuivres de nos grands-mères un incomparable éclat. De nos jours, le temps manque et la pollution de l'air ternit les métaux. Mais la recette reste

ELVIRE VALOIS.

Prochains marchés, foires, expositions: jusqu'au 11 20ût, Monte-Carlo; 8 au 10 août, Cabourg (14); 8 au 17 août, Bruges (Belgique); 8 au 18 août, Saint-Raphaël (83); 12 au 17 août, Barjac (30); 14 au 17 août, Carp. Bargille (75); 14 au 17 août Cany-Barville (76); 14 au 17 aout l'Isle-sur-Sorgue (84) 24 août.

### Plaisirs de la table



### Le bon vin de Saint-Pourçain

TE ne sais pourquoi le vin de Saint - Pourcain, V.D.Q.S. considéré comme vin de Loire, n'a pas bonne presse. Le Larousse des vins estime qu'il n'a avec du cantal un peu sec. Il m'a plus, depuis longtemps, qu'une réputation régionale, reprenant là une opinion de M. Norbert Got (le Livre de l'amaieur de vins), qui semble n'en connaître que les blancs et les rosés. De même, Pierre Bréjoux, dans les Vins de Loire, qui estime que « les vins rouges n'ont pas d'intérêt, car ils ne sont plus commercialisés ». Ce qui prouve à tout le moins que l'auteur ne passe pas souvent par le Bourbonnais, où l'on trouve du saint-pourçain rouge sur toutes les

Heureusement, Henry Clos-Jouve, dans son excellent petit livre De la romanée-conti au piccolo d'Argenteuil, précise que ce vignoble est le plus ancien de France, les vienes du monastère de Montmiret, entre la Siquie et l'Allier, étaient déjà prospères en l'an 532. Saint Louis et Philippe le Bel n'en voulsient boire d'au-

toilette comme d'autres payent en épices ! Mais Clos-Jouve, lui aussi, estima les rouges inférieurs aux blancs et aux rosés. A tort i Ces rouges ont, certes, un goût de terroir très prononcé, ne vieillissent point, mais, en leur temps, sont singulièrement agréables à boire frais, sous la tonnelle Ou, par exemple, dans la cour du Chêne vert (25, bd Ledru-Rollin,

Je m'arrête chaque êté à Saint-Pourçain, villette charmante sur cette Sloule que je remonte jusqu'aux gorges de Chouvigny. Gi-raudon a fait de son Chêne vert une des bonnes maisons du Bourbonnais, avec une annexe aux chambres calmes et confortables. On trouve à sa carte ses deux terrines, de poisson et de ris de vesu (il fut, en ce domaine, un précurseur), le poulet au fromage qui est une spécialité locale : il est au gruyère. On peut se demander ce que le fromage helvétique est venu faire ici (tout comme dans la brioche de Gannat, voisine); et, du reste, j'ai demandé I'an dernier à Giraudon d'essayer promis d'essayer. Le poulet de grain (un fermier, bien élevé) découpé en quartiers une fois rôti voit ses membres nappés d'une béchamel crémée, fromagée et fortement poivrée, puis gratinés

#### Procule la tête sous son bras

Saint-Pourçain est la patrie de Guillaume Durand, dit Durand Saint-Pourçain (1272-1332), dit encore le « docteur très réso-lu »... Mais est-il besoin, en vacances, de vous expliquer Aristote? Je suis, moi, bien résolu à préférer le rouge au blanc (ne parlons pas du rosé, une hor-reur!) et celui du Chêne vert est toujours bien choisi. Je conseille aux historiens du vin d'y aller voir... La fête du vin est tre, et Isabeau de Valois règle au d'ailleurs en août, ici, et ne mansaint-pourçain ses dépenses de que pas de joyeuseté. Il me faut

aussi signaler une autre maison. agréable avec son jardin en bord de Sioule : les Deux Ponts (fbg Paluet, tel. 1-14), où M. Coulon propose un parfait menu à 42 F.

Après un coup d'œll sur l'an-cienne abbatiale bénédictine des douzième, treizième et quatorsième siècles, devenue église Sainte-Croix, et le vieux beffroi, vous prendrez la route de Gannat. où Procule se promena la tête sous le bras (c'était au dixième siècle), mais où l'on mange bien mai ou, plutôt, r. l'on ne mange pas. Vous continuerez vers Aigueperse, dont la Sainte-Chapelle édifiée par Louis de Bourbon date de 1475. Vous y achèterez les fameuses pralines, et peut-être quelqu'un vous racontera leur légende, si osée que je ne saurais la dire lci, et vous irez déjeuner au soleil du Petit Montclavel, à 5 kilomètres au sud (tél. 1, Aubiat), dont j'ai dit dejà que les grillades, les produits simples du pays et les fromages d'Auvergne sont remarquables et font des repas de savoureuse simplicité.

Jai vu, dans la Sloule, des pecheurs prendre — quelquefois — de petites truiteiles. Ou de la friture. Les truites des restaurants sont, elles, légalement mais, hélas i d'élevage. Pour la friture, il arrive que l'on en trouve comme au Beau Site (dans les gorges de Chouvigny, tél. 47 à Menat) où, sur commande, on vous préparera le fameux gâteau de pommes de terre bourbonnais. Et, là encore, vous pourrez boire du saint-pourcain. Rouge. Bon.

Il faut réhabiliter ce vin, croyez-moi!

LA REYNIÈRE.

P.-S. - Dans son dernier livre, « Qui est-ce ? », Jean-Pierre Dorian, citant les ouvrages qu'il eût aimé écrire, nomme l'Horaire internatio-nal des chemins de fer pour les nome de ville qui font rêver. Il me plait qu'entre Florence, Istanbul, Samarkand et Aberdeen, il cite Saint-Pourçain-sur-Sioule, « musi-que du rent, de l'ean et du crépus-

#### Jeunes



#### FESTIVAL DE LA BOURBOULE

# es enfants.

connaissent...

RENTE-DEUX films (dont huit longs métrages) francais et étrangers ont été projetés en juillet dans les trois cinémas de La Bourboule (Puyde-Dôme) au cours du Festival international du film pour l'enfance. Un jury de sept enfants de sept à dix ans a décerné des prix à deux courts mêtrages, l'un américain : Zlaten la chêtre. l'autre soviétique : les Pommes rajeunissantes, et à deux longs métrages : Blanche-Neige (tchécoslovaque) et le Monstre de Johnstown (anglais). Le Centre français du film pour l'enfance et la jeunesse (C.F.E.) a en outre récompensé les auteurs des deux seuls longs métrages français pré-sentés au Festival : *le Grand Océan* et Pic et pic et Colègrem. Les illms projetés étaient disparates et de qualité inégale. Quelques courts métrages, particulièrement réus-sis, comme l'Eté de Jason, voisinaient avec des productions plus

sophistiquées. Jason, un bambin joufflu, joue dans une cour auprès des poubelles; il fait voguer son petit hateau dans l'eau qui coule d'une gouttière. Un jour, Jason, sa maman et son ours partent en vacances dans une pension de familie au bord de la mer. La se trouvent un vielilard, un jeune homme, un couple d'amoureux. une mère et son bébé potelé qui n'a qu'une dent. Tout ce monde bronze consciencieusement, mange séparément sur de petites tables disséminées dans la salle à man-

bécotent, le veillard ronfle, le car un film n'est pas forcement jeune homme lin et Jason s'empule, bon parce qu'il a obtenu un priz Un jour, Jason rapproche les tables et is conversation s'engage. Anrès le diner, on joue aux cartes : à la plage, les pensionnaires se balgnent ensemble, vont à la péche, prennent des photos.

Cet émouvant dessin animé finlandais sur le thème de la communication contrastait avec ic Ville grise. Ce court métrage iranien montrant l'effroi et l'étonnement éprouvé par les gens lorsque pousse une fleur dans un mivers de béton est un dessin anime abstrait et difficilement compréhensible pour des enfants. Differenzen, un film autri-chien où l'on voit dans un univers gris et blane un petit homme poursulvre un papillon, puis se faire capturer par un homme beaucoup plus grand, lui-même obligé de fuir un géant, tout cela sur un fond de musique mécanique, laisse le spectateur angoissé. Les auteurs ne songeaient-ils pas davantage à extérioriser leurs fantasmes qu'aux enfants auxquels sont — théoriquement destinės leurs films?

#### « A bout de souffle »

Comme le dit une réalisatrice : L'important, c'est la recherche.» Les enfants de s'y sont pas trom-pes : ils ont choisi l'histoire d'une amitie entre une chèvre et un jeune garçon, un conte populaire russe et un long métrage, Blanche-Neige, qui relate le tour-nage du conte de Grimm par un professeur et ses élèves et où nature, animaux, enfants, rêve et réalité sont étroitement mélés.

e Nous sommes à bout de souiflez, constate, en effet. Mme Genevieve Lesueur, programmatrice du Centre français du film pour l'enfance et la jeunesse. « Nous nous sommes heurtés à des difficultés presque insurmantables. Nous arons voulu projeter des ger et, le soir, veille en silence : films primés dans des festivals

maman tricate, les amoureux se pour enfants. C'est une déception Quant aux films français, il n'y еп с раз. Сеих que поиз апопа sélectionnés sont destinés aux adultes, mais tisibles par des enfants. n

Cela est du aux difficultés de la diffusion des films pour en-fants en France. En Belgique, 2-t-on signalé lors d'une « table ronde a une fédération regroupe environ soixante-quinze cinéclubs locaux. En Autriche, une association fondée en 1956 par le ministère de l'éducation et des beaux-arts a pour but de promou. voir la culture cinématographique dans tout le pays. En Grandede l'industrie cinématographique, 800 000 enfants peuvent voir des films chaque semaine dans 800 salles

Rien de tel en France, où pourtant 4500 salles de cinéma sont disponibles tous les matins et presque tous les après-midi. Distributeurs, réalisateurs, éducateurs et pouvoirs publics s'en sont rejeté la responsabilité les uns sur les autres. M. Pierre Viot, directeur général du Centre na-tional de la cinématographie conclusit que « la diffusion des films pour enjants ne pourrait resulter que d'une action concertée entre le cinéma et la télévi-sion, l'Etat et les collectivités lacales » et qu'il faudrait envisager de créer « des centres régionaux et locaux d'équipements dans des endroits où il scrait possible d'aboutir à un résultat.

Outre le cinéma, quinze ateliers ont attiré de nombreux enfants. Ceux de magie, où deux prestidigitateurs apprenaient à escamoter divers objets, et de cirque, où trois clowns professionnels enseignaient « les ficelles du métier » à une trentaine d' « apprentis augustes » de quatre à douze ans, ont obtenu un tel succès qu'ils ont fonctionne jusqu'au 31 juil-

MICHAELA BOBASCH.

(Publicité)

### INDEX DES RESTAURANTS PAR QUARTIER

ALESIA AUBERGE CLOS DU MOULIN, 734-31-31 Sa table et ses Salons classés Ambiance 44 bis. r Plantes OUVERT TOUT L'ETE.

AVRON

RIBATEJO, 5, r. Planchat, 20°. F mar. 370-41-03 Diners Spect Guit. BAC

LA PRTITE CHAISE, 36, r Grenelle 222-13-35 T.J Men 17 F vin comp. BASTILL ENCLOS DE NINON, 21, bd Beau-marchais ARC 22-51 Fermé mardi

BLANCHE LA CLOCHE D'OR. S. rue Mansart, 874-48-88. Déj. din. soup. Jus. 4 h. BOURSE

CHAMPS-ÉLYSÉES LES GRANDS HOTELS ROTEL CLARIDGE, 74 Ch.-Eiyseen 159-33-01, Sa formule an bar 27 P bolsson et service compr. Restaur.

RESTAURANTS LES 3 LIMOUSINS, 8, rue de Berri, 256-35-97. Spéc de viande de bour. ALEXANDRE, 53, avenue George-V-720-17-22. Bar, grill-room. Rendez-vous très parisien

LE NAPOLEON, G.P. Banmann, presente sa choucroute au poisson ainsi que ses spéc, de la mer TLLJ-227-88-50, 38, avenue de Friedland-COVERT AU MOIS D'AOUT. ELTSEES MANDARIN, 5. r. Colisée, 225-49-73 Entrée Ciné Paramount, 1° étage. Tous les jours. TONG YEN, 1 his, rue J.-Mermoz, 225-64-23 Cuisine de grande classe.

Rue Pierre-Charron N° 56 JOSEPH, 459-63-25 Cuisine CONTROL TERM STEAK, SOIL do irès gro standing où vous pouvez inviter votre P.D.G. Menu 21,60 TC.

Avenue des Champs-Elysèns N° 39 L'ALSACR, 359-44-34. Ses choucroutes et specialités région N° 63 NEW STORE, 225-96-16. Gril-lades de 9 à 17 F Bar beigo et ses COPENHAGUE 1 of. fermé en août. FLORA DANICA ouvert en août. sur jardin 142, Ch.-Elysées, ELY. 20-41. Epéc. Dan. et Scand. Assistie hors-d'œuvre Danola. Festival du

144 LA PERGOLA, 359-70-52 Cas succession de manifestations gas-tronomiques Alance, Bourgogne, etc Avenue Franklin-Roosevelt 20-63. Fermé pour cause travaux N° 8 R PLECAT (sz-Westphalle). 359-91-20 Spéc Rouergue Périgord

Rue la Boétie no 92, LES ANNEES 30, 359-08-20. F/dim. Déjouners Diners, Soupers. PALAIS DE L'ÉLYSÉE

ARCADIE, 49, Fg-St-Honoré, ANJ. 89-45. Poiss., grill bière artisanale. CHAMP-DE-MARS CANTEGRIL, 73, av. Suffren, 734-90-56. Fermé de mai au 30 juillet pour transformation.

CHERCHE-MIDI TAVERNE BASQUE, 45, r Ch.-Midi, (6°), 223-51-07 Menu spécial Torro 33 F. Fermé lundi.

ÉTOILE LE RUDE, il, av Grande-Armés, 727-13-21 Le soir menu à 25 F.

FAUBOURG MONTMARTRE Rue du Foubourg-Montmartre i- 1 LE STAPLON, 7.1; 824-51-10 Spécialités italiennes et coquillages. Nº 12 AUBERGE DE RIQUEWIRE, 770-93-80. Déjeunets, Diners, Soup.

THE CLIPPER (Restaurant), 18, bd Strasbourg 607-63-62 Près Théatre Antoine. L'ARRIVEE EST, Iaco Gare, 208-85-95. Sa form, aut. d'una grillade. ARMES DE COLMAR, 13 r. 8-Mai-1945. 208-94-50 Spécial alsaciennes. CAFE DE L'EST. 7, rue 8-Mai-1945, NOR. 00-94 Spécialités alsaciennes.

GARE DE L'EST

GARE DE LYON L'ESCAPADE EN TOURAINE, 24, r Traversière. 343-14-96 Spéc F dim. GARE DU NORD

TERMINUS NORD, 23, rue Dunker-que, 824-48-72. Spécial. alsaciennes. GOBELINS

LA MODELE, 83, bg St-Marcel, 70 Bouillabaisse Ouvert tous les fours. GRANDS BOULEVARDS

FLO. 63, fg-St-Denia, 770-13-58, P.D. luco 2 h mat Pole 758 frais 17 P Fermé du 19 juillet au 1= sept. LES HALLES A LA GRILLE, 50, : Montorguell, 236-24-64 Plats du jour et ses vina AU COCHÓN D'OR, 31. r. du jour, 236-38-31 Ses grillad. son beaujol

Rue Etienne-Marcel Nº 19 Chez PIERROT (ex-Montell) même cuisine, 508–17–64. Rue Coquillère
N° 13 ALSACE AUX BALLES.
CEN 74-34 Jour et nuit Spéc règ
LE TOURTOUR, 887-82-48. 20, rue Quincampoir. Tous les jours. Ou-vert tout le mois d'août.

Rue du Pont-Neuf

No 2 CHIEN QUI FUME. 238-07-42

Ros de Turbigo Nº 13 SOLEIL D'OR, Spéc, Antil-laises, 508-06-63. De 30 h. à l'aube. Rue Pierre-Lascot Nº 4 AD GRAND COMPTOIR, 283-56-30. F. sam. s. et d. Ses grillades.

ILE SAINT-LOUIS TASSE DU CHAPITRE. 633-56-09 Diner aux chandelles. Fen de bola

INVALIDES NOUVEAU À PARIS : LA BERGERIE, 56, bd Latour-Mau-bourg, 551-93-98. Fermé dim. soir.

INVALIDES - MONTPARNASSE u RELAIS DE SEVRES u, 64, r. 8è-vres. 734-98-12, P jeudi. Grill. spéq LOUYRE

CREPERIE BRETONNE Repas, cre-pes at galettes, 14 r. J.-J.-Rous-seau (1er). 508-50-01. LUXEMBOURG

CHEZ GRAMOND, 5, r. de Fleurus Paris (6°), BAB 28-88. Spécialités Parmè le dimanche. MEDICIS, 4, pl. B.-Rostand (6°) MEDICIS, 4, pl. E.-Rostand (8°) 633-04-12. Poissons. Cuis tradition MABILLON

LA FOUX, 2, r Clément (6°). Fermé dim. 325-77-66. Alex aux fourneaux MADELEINE

LE CHALEUIL, 4, r. de l'Arcade-8-, 265-53-13. Jue Patron aux fournz LE MAZAGRAN, 6, r. Ch.-Lagarde, 265-74-38. Vieille cuis fr Cadre él. LA QUETSCH, 6, r. Capucines, 281-27-82. P. dim. Cuisine français-traditionnelle dans un cadre élég. MAIRIE DU XVIIIº

CHEZ FREZET, 181, r. Ordener, 606-64-20 F. ctim, lundi. Park. gratuit Fole gras, gibiera crust., coquili MARAIS

GRILLE DU MARAIS, 13, rue Tu-renne 272-02-49 Cuts patr F dim CHEZ JULIEN. 278-31-64. 62 rue Hôtel-da-Ville. Cuts, solgaée. F/dim Restaur. des BLANCS MANTEAUX, 66, r. des Archives. 272-38-54. T.L.I. MAUBERT - MUTUALITÉ MANARAJAH, 72, bd St-Germain 5° 033-28-07 Sp --- lennes Men 18 P.

MONTMARTRE-PIGALLE COQOMARD, 76, t Martyts 505-42-56, M° Pigalle, Patron aux fourn. LB MIKADO, 55, bd Bochechouart, TRU. 74-53. Cadre 1930. Cuisine AUB. DU CLOU, 30, av Trudaine 878-22-48 Ecrevis chaud du Curé

MONTPARNASSE Bar - Restaurant RUONG - GIANG. 306-93-98 Bepas d'affaires, Banqu. 79 r Daguerre (14-)

CHEZ HANSI, 3, place du 18-Juin. 548-95-41. Gde brasserie alsacienna. CHEZ PIERRE, 117, r. de Vaugtrard CHEZ PIERRE, 117, r. de Vaugirard 734-98-12 P. D. Jeune patr en cuis. AISSA Fils, 5, rus Sainte-Beuve. 548-07-22, T. fin couscous. Pastilla ARMES DE BRETAGNE, 108, av cu Maina 308-53-03. Da 4 à 50 couv Mains 306-53-03. De 4 à 50 couv BAR RESTAURANT HUONG-GIANG, 306-93-98. Repas d'afraires banqueta 79, rue Daguerre (14").

Boulevard du Montparnasse N° 9 FLOTOUR, 734-68-45. T.1 jra. Cuisine chinoise authentique — Cadre oriental. — Parking assuré N° 9 bis ATOSSA, SEG 68-63. Méchoui rôti charbon de bois dans la

LA MOTTE-PICQUET La GAULOISE, 59, av. Motte-Picq. 734-11-64, 49-78. F. d. Ses poissons Le SELF le plus confortable et le plus élégant de Paris 63, av de la liant de l'active Picarrat T. i. d. de 11 à 2 à Motte-Picquet, T. i. i. de 11 à 22 b.

MUETTE

LA ROTONDE DE LA MUETTE, 12 Chaus, de la Muette-16° 288-20-95. NATION LE SOUQUET DU TRONE, 8, av. Trone, 343-28-19. Déj. d'aff. Diners.

CARREFOUR ODÉON RELAIS LOUIS XIII, 8, rue des Grands-Augustine DAN 75-96 ODÉON

AU SAVOYARD, 16, r Quatre-Vents. 226-20-30. M. Cochet, prop., sp. rsg. OPÉRA

RESTAURANTS
MOUTON DE PANUEGE. 17, rus
de Choissul, RIC. 78-49.
DRUGSTORE OPERA, 6, bd Capucines. OPE 08-60 6 restaurants, 20
boutiques. De 9 h 30 à 2 h du mat.
CLUB HAUSSMANN OPERA, 3, rus
Taitbout. 824-82-78, 81-05 Salona
de 4 à 300 couverts.
LE PAILLARD, 38, bu des Italiens
824-48-61 T.J.; Ses hultras et pois
LE TOURISSIE GASTRO, 12, rus
Heidel P sam soit, dim 770-39-95
TABLE DU ROY, 10, cité d'Anun,
528-23-88. Cad. d'une Hostellerie.

L'ANCIEN REGIME, 260-05-11, 4, r.

Beaujoiais l™ Cuisine du Centre OSAKA, 163, r. St-Honoré, 260-56-0 PASSY - AUTEUIL

AMAZIR, 24, r de la Tour (Park.) 520-11-46 Culs Maros de bie cha SULLY D'AUTEUIL, 78, rue d'Auteuil 525-62-42 Te les 1rs Déjeuners d'affaires. Diners speciacles AUB. DU MOUTON BLANC, 40, rantenil 282-02-21 Detanc.

Auteuil 288-02-21. Poissons, spéc AU CHARBON DE BOIS, 10: rue

Guichard AUT 77-49 La Grillade devient Ge la gastronomie. F/ du 9 au 31 août inclus. LE MURAT. I, bo Murat 238-33-17 Huitres, cocuili, poissons, gibiera MORS AUX DENTS, 8, bd Delesseri 870-72-82, Terrasse ouv Crust, gril

PASSY . MUETTE TOIT DE PASSY, 94, av P.-Doumer (169) 525-11-93 F dim Park, grat. Spécialités tourangelles Meous de 45 à 65 F Banquets.

PLACE PEREIRE To skan Pierre, etto 01-41
Tous les jours Sa formule à 23 f.
OUVERT TOUT L'ETE
N° 9 DESSIBIER, maître écailler.
Juggu'à 1 h. qu maîtr. 754-74-14.
T.l.) Poissons, grillades, ses spécial.
F/août. Nº 6 JEAN PIERRE ETO 01-41

PLACE CLICHY AU BISTROT DU ROY. Del et din. 4. villa St-Michel, 18º MAR, 67-51

PLAISANCE

GASTHAUS DU MOULIN, 70, r. de Voullé, 15°, 820-81-61 Spéc. allem PORTE MAILLOT TIMGAD, 11, r Brucel-17° 380-23-70 Spécialités d'Afrique du Nord.

AU VILLAGE BULGARE, 8. r. Nevers (Pt-Neu!) 325-08-75 Ouv. &L.] RÉPUBLIQUE L'ESCARGOT DORE 208-26-22 P

PONT-NEUF

dim. 30, r & Boulanger Sp prov LE BOCK LORRAIN, 27, bd Magen ta, 208-17-28 Specialités formines SAINT-AUGUSTIN LE SARLADAIS 2, r de Vienne, 522-23-62. Cassoul. 28 P. Confit 28 P.

SAINT-GEORGES Rue Notre-Dame-de-Lorette Nº 44 CHEZ MAURICE, 874-44-85.

Rue Saint-Lazgre Nº II RELAIS BASQUE, Specialités du pays. 878-28-27 Ferme dimanche

Rue Soint-Georges N= 35 TY COZ, 878-12-95. Tous les poissons. Fermé sam, dimanche et lundi en soût.

Environs BARBIZON

HALLES DE RUNGIS ALBAN DUPONT, 725-93-78 Fruits mer Pière bouf Soup chaudelles

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS GUY, 6, rue Mabilion, ODE. 87-61 Brésilien Feijoada - Churrascos -Batidas De 20 h. à 2 h du matir. AU CHARBON DE BOIS, 16, rue au CHARBON DE BOIS, 16, rue du Dragon, 548-57-04. La grillade devient de la gastronomia F.º du 9 au 31 soût inclus. LES COPAINS. 44, rue de Verneuu. LIT. 49-91 Patron aus fourneaux.

Property was

EL ...

ART ZUIC

Muriche

in the second second The section

A STATE OF THE STATE OF

LADA

To the second

-- \* ## F

ES CHAN

7 - 4 - **4** 

事業等 严肃:

The state of the s

LE REQUE

Black that

to belong

A POPPER

SAINT-MARCEL NAVY CLUB, \$8, bg de l'Hopfiel

535-91-91 Gratinée pleu porc mais. fruits mer 12 b. à l'aube P/lundi SAINT-MICHEL

EL DJAZAIR, 27, r Huchette (5°), 126-36-79 Menu 50 P Orch Attract Caure et cuisine orientaur. F jundi LA COCHONAILLE, 21, rue de la Harpe, 633-96-81 Son Assistte, 12 F SEVRES-BABYLONE

LE BORGHESE, 43, bout Raspati Tous iss journ téléph. 548-44-10 TEMPLE

LE TEMPLIA, 24, bt du Temple, 700-61-13. Gril., Polssons, planiste le soir. TERNES

MANOIR NORMAND, 77, bd Courcelles, CAR. 38-37 F/Sam. Langouste rôtte au feu de bois Grillades. RECH 62, av des Ternes, 380-38-87 F. dimauche. Park assuré. Huttres. coquillages. grustacés. polssons. TUILERIES

CLAIR UBSCUR. 5, r du 29-Juillet 260-29-28 Confits fois gras Landet VAUGIRARD

TY COZ, 333, r. Yaugirard-15\*, 828-42-59. Cuis bretonne et coquillages. Fermé du 1\* su 18 soût. VICTOR-HUGO

PETIT VICTOR HUGO, 143, avenus Victor-Hugo, 704-92-89 Grillades. Victor-Hugo, 704-92-89 Girolles, Cèpes, Truffes LA VILLETTE DEUX TAUREAUX, 206, av. Jean-Jaures, 607-39-31 Pte Pantin. Spén

VILLIERS EL PICADOR, 80, bu Batignolles 387-28-87 F mard) soir Mer banq iusqu'à 100 cour Paëlia, zarzuela Permé du 29-7 au 5-9.

de Paris

GRAND PAVILLON 686-98-84. Pole crust truits mer Our J-n P/dim AU GRAND VENEUR, 068-40-44 Scs Rôtis su feu de bois. Sa cave. Fermé du 4-8 au 6-8.

VALLEE DE CHEVREUSE LE VAL COURCELLE, T 907-52-23.

vient d'ouvrir Del d'aff, récept. Sémicaires dans cadre magnifique MENU 35 P + carte A 100 m sta-tion Courcelle Pres Gif-sur-Yvette





#### **ELA BOURBOULE**

pour enjants. C'est une décent une décent une décent de car un jum n'est pas jonce, bon parce qu'il = oblesse the st Japan semule box parce qu'il = obless inco-Son s'engage. per un tote aux car-lege les penalconaires l'accessible, vont à la ment des photos.

in them de la com-contratalt avec la Ca court pulsage its-met l'affici et l'éton-gravé par les gens billion est un dessin billion est un dessin test et difficilement dise pour des enfants on the suitibitton un pelli bonne un papillen, pais se inne pellilen, pais se inne per an homme pro inne per an homme un pro inne per an homme un propietation de manique metantica per an home per anno per an home per anno pelli per anno pelliper anno pellipe salles. Rien de tel en Prance, on

o dis une riellisatrice :mi c'an la racharche, » a me s'y anet pas trom-le chois Phietolice c'une is their Thickole dune cales a et qu'
ins une chères et un de creer
ins une chères et un de creer
in laig métaige. Blesendraits ou
cale de Crima par un
ca

see it best de souliale, en effet, Mine Geenter, worthernance grains Francis de film pour à une trans-ef le junione, « Nous purier de me l'élimine à der distiregio des des certos con fonctions de ponte projeter des let més dess des festicos MICHAELA ENG

Quant cur films françois li Sectionnés son decime le adultes, mais ricibles par de,

Cela est du aux difficults. la diffusion des films pour fants en France. En Belge a-t-on signale lers o'une ronde a, une féderation rege environ soixante-quinze clubs locaux En Autriche association fonder en 1986 p ministère de l'éducation e beaux-arts a pour but de pre voir la culture cinématograph dans tout le para. En Con Bretagne, grace au finance de l'industrie cinématogrape 800 000 enfants Leurent To. films chaque semaine dan

tant 4500 salles de cines disponibles tous les miles presque tous les apres-met bributeurs realisateur e teurs et pouvours publicase rejeté la responsacione sur les autres. M. Pietre Ta recteur general di Cana tional de la commune consider que : la serie Titles pour entent to résulter que d'ans comme tée entre le contra e le sion, l'Etat et le marie reases a et qu'il france, en

more enfants, three et Coux de marce ter civers : ... ಚಲಿತ ಲೆಲಸ್ಕ್ ನ್ ... ಗಲ್ಲ

SAINT-GERMAIN-DERE

GLY, e. c. : Lizza

GLY, w. Section of the Section of the Charles of the Section of th

SAINT-MARCE

SAINT-MICHEL

SEVRES- SAEYLONE

TEMPLE

TERNES

Mays (Left is in a line). Useful Control 1977 Human III

D BIALAIS

LA COCHONULL

MANOIS NOUNTY

CLUB OBSCOR

TY COZ III

DRIN THUSALLY OF STREET

VICTOR HUGO

VILLIERS

TUILERIES

VAUGIRARD

LE RURLHESL

Endre et :

E TEMPLIA.

LES CUPMAN IS LES (9-2) FEBRUARY

### The state of the s

THE THE A. St. P. DOLLER

14 STO - 81-41 est de forgule à 3 ? de 30er L'AIS Contré de les conflères de gracie 36.76-14.

BAN BAN E GO MARLEST "

R PR Hotel

THE RESERVE OF

Paris ER STOP OF THE STOP VALLES OF CHEVE 77.32 17 17 LE VAL VOURTILIA.

**Hippisme** 

Un Louvre

pur-sang

**EUREUX** turfistes anglais:

tangible, chronométrée, in-

eux du moins ont la preuve

discutable, que l'amélioration de

la race chevaline n'est pas seule-

ment une formule et son encou-

ragement un prétexte. Leur Grundy a abaissé de trois secon-

des d'un coup le record des « King

George ». Il a fait mieux que Ribol. Nifinsky, Mill Reef et Bri-gadier Gerard, tous précédents

vainqueurs et gloires parmi les

De l'avis du petit groupe de

Français qui avalent effectué le

voyage, la course a été prodi-

gieuse. Le « quatre ans » Bustino,

sachant que sa chance résidait

dans une affaire menée à un train

d'enfer, avait recruté deux co-

équipiers. Kinglet et Highest,

pour assurer celui-ci. A l'ouver-ture des « boîtes », les deux com-

pères s'élancèrent ventre à terre,

comme s'il s'était agi d'un par-

cours de 1600 mètres. Cette distance étant converte. Bustino

prit l'affaire à son compte. Son

démarrage, alors que chacun

commençait à chercher son se-

cond souffle laissa le peloton pantois. Pas Grundy. D'abord sur-

pris, il comblait peu à peu son

retard. Et, à 200 mètres de l'ar-

rivée, c'était lui qui trouvait les ressources non plus seulement

d'un second mais d'un troisième

souffle. Sur le poteau, il devan-çait Bustino, qui n'en pouvait

sième et une fois de plus ressusci-

tée par l'air d'Ascot, étaient à

cinq longueurs et davantage. Le

chronomètre indiqualt 2' 26"

98/100. Grundy avait parcourn les

2 400 mètres à la vitesse de 58,8 ki-

Porté aux nues

Tous les turfistes savent que

seul un cheval exceptionnel peut

placer un démarrage dans un

peloton galopant déjà à une allure

record. Quoique hors du commun

elle aussi, Allez France n'y a pas

réussi, voilà un mois, dans le prix d'Ispahan. A quel niveau faut-il

n'est plus seulement d'une accélé-

ration qu'un cheval se montre

alors capable, mais de deux ? Les

Anglais, pour leur part, ont porté

Grundu mi avait défà gagné le

derby d'Epsom et celui d'Irlande,

aux côtés de *Brigadier Gerard* et

Gloire nationale, Grundy a été

acquis, pour l'equivalent, croit-on,

de Mill Reef, aux nues.

ser l'exceptionnel lorsque ca

lomètres-heure.

mais, d'une demi-longueur. Les autres, dont Dahlia, troi-

du

gloires.



Les Anglais savent garder les grands chevaux qui courent chez eux. Depuis dix ans, on peut considérer que cinq sujets exceptionnels ont foulè leurs pistes : Bri-gadier Gerard, Mill Reef, Nifinsky, Str Ivor et Grundy.

Quatre appartenaient à des propriétaires étrangers. Un seul pourtant, Nifinsky, n'a pas, sa carrière de course achevée, effec-tué une année de monte au moins en Angieterre. En France où, pour la même période, on peut faire entrer dans une telle catégorie de super-champions Sea Bird, Va-guely Noble, Reiko, Sassajras et Nonoalco, la proportion est exactement inverse : nous n'avons su garder que Noncalco.

Il y a là une situation à méditer, par exemple pour le comité consultatif des courses. Cet organisme, crée par un décret du mois de novembre dernier, a tenu sa première réunion

Attention de lecteur pour une plume qui se veut sans fard, ou témoignage d'encouragement au petit éleveur qui a toujours considéré que le cheval se mérite et que le picotin de l'animal se gagne à la sueur du front de son propriétaire : le ministre de l'agriculture nous a appelé à y sièger.

#### Vertige

Le passage n'est pas sans diffi-- d'autres en ont fait l'expérience à des niveaux infi-niment plus élevés — de l'opinion confiée en tête à tête à une feuille de papier blanc à celle donnée pour guider, voire inspirer, directement des actes. Mais que la passion aurait perdu de sa flamme si elle avait laissé passer une chance de soutenir, peut-être de voir triompher, les idées qu'elle a développées. Nous étions donc, le 15 fuillet, parmi les trente membres de ce comité; qu' « instal-

L'ordre du jour de la première réunion consistait à en fixer un

c'est-à-dire à déterminer un ordre des urgences. Bertrand du Breuil et Jean Ballière ont été chargés, le premier pour le galop. le second pour le trot, d'un rapport sur une double réflexion : comment intéresser aux courses de nouveaux propriétaires, et comment améliorer l'image de marque de l'institution?

La seconde de ces directions recoupe, dans une certaine mesure, celle donnée par le National Stud. L'image de marque des courses souffre autant de mouvements d'argent déraisonnables et injustifiés que de certains dérapages, comme celui du prix Bride abattue. Dans un pays où subsiste quelque sens de la mesure, la nouvelle qu'une propriétaire avait encaissé 10 millions de francs en vendant Le Fabuleur a, nous semble-t-il, autant choqué que l'écart de quelques jockeys saisis de vertige. En ce sens. l'initiative du National Stud est moralisatrice. Il n'y a plus de prix blessant le bon sens, plus d'étalage choquant d'argent dès lors que ce qui en fait l'objet est destiné à la National Gallery Oli 811 musée du Louvre...

Il nous faut notre musée du Louvre du pur-sang, financé par les sociétés de courses et les éle-veurs. Il est nécessaire, au plan technique, pour intervenir, avec des moyens financiers suffisants, sur le marché international. Il sera utile, au plan psychologique. pour redonner bonne conscience à nos courses.

Vitiges sera-t-il le premier à y entrer? Car, nous aussi, nous avons des chevaux qui galopent, comme ce jeune vainqueur du prix Robert-Papin. Une seule question à son sujet : n'est-il pas - en dépit de son origine paternelle - plus précoce que réellement transcendant? Il nous fait penser à My Swallow. C'est prometteur pour les trois mois à venir ; ce l'est moins à long terme.

Nº 1392

REPUBLIQUE DU'MALI

296 francs (maliens), rubis, bleu drapeau et brun Van Dyck;

REPUBLIQUE DU MALI

bleu roi

LOUIS DÉNIEL

#### **Philatélie**

COMORES : « Sites de Mohéli, »

En même temps que la carte de Mobéli, annoncée la semaine der-nière, il a été également émis trois valeurs « poste » nous montrant des sites du pays.



30 francs C.F.A., polychrome; vil-



50 francs, polychrome; village



55 francs, polychrome; les tombes chiraziennes. Impression en héliogravurs dans s Ateliers du Timbre de France.

U.S.A. U.R.S.S. ..

MALI: « Coopération spatiale

d'environ 6 millions de nos francs, par le National Stud. Une série de trois valeurs « poste sérienne » a été émise afin de mar-quer la coopération spatiale U.S.A.-U.R.S.S. homologue britannique (2 v e c pourtant des différences) de nos

Rive gauche

haras nationaux.



Le JACQUES CŒUR Cuisine soignée de

Tradition française CHAQUE JOUR UNE SPECIALITE Ambiance musicale (pianiste) 6, place St-Michel (6°), 326-81-13 Parking gratuit Pont-Neuf

GHY-Pierre BAUMANN Vous propose AU NAPOLEON

Sa Choucroute au Poisson Ses Spécialités de la Mer 35. av. de Friedland. 227-99-50 TLJ - OUVERT EN AOUT

LES CHAMPS D'ORS SES POISSONS UE DU CHAMP-DE-MARS

Ouvert tout l'été LE REQUIN CHAGRIN RESTAUR REUNIONNAIS DE PARIS Place de la Contrescarpe ODE 18-87 Déjeuners : 19 F tout compris Diners et soupers aux chandelles

Tous les jours (sauf dimanche)

300 francs, cerise.

370 francs, vert prairie, lilas

Les maquettes et les gravures son dues à Claude Andréotto. Impression taille-douce; Ateller du Timbre de Franca.

Bureaux temporaires ⊙ 71100 Chalon-sur-Saône (Malson européenne de la photographie, 25, qual des Messagerias), les 7 et 8 septembre. — Congrès International e Europhot 75 ».

38400 Saint-Martin-d'Hères (bi-blicthèque des sciences du campus universitaire), du 15 au 19 septem-bre. — Dix-huitième colloque international de spectroscopie.

ADALBERT VITALYOS.

dictionnairedes échecs 708 débuts et variantes, 234 problèmes, 130 parties, . 602 biographies puf

**Jeux** 

#### Echecs

صكدا من الاصل

Nº 617

### A COUTEAUX TIRÉS

(VI\* Spartakiade de l'U.R.S.S., juillet 1975) Blanes : A. Vitolinusch. Noirs : D. Bronstein. Partie francaise.

66 FX68 (o) 65 22 Fc4 Cé7 Fb4 23 Cé11 (p) CX65 3. Cc3 b6 (a) 24 Cxg2 g5! (q) Cc6 (c) 25 Fxd5! (r) Ff8 (d) Fxd5 5. Fd2 (b) 6.a3 F18 (d) Cg-é7 26. Cé3 7. C£3 Pé6 Cf5 27. d5 Fd7 (8) h5 28. f4! (t) h5! (u) 9. Céž (e) 11. Cg3 12. 0-4 13. C×25 14. e4! 5. Da4X (g) FX¢5X (2)
37. FX¢5 Rg7 (88) (8. Tf.¢1:(j)

18. Tr.(11)
h×g2! (k)
38. Ch5+!
Rg6
19. Dc6! (l)
Tb8 39. é×d7
Td8 (ab)
29. D×c7 Fb7 (m)
40. Cf6!
Tf4+ (ac)
41. Rg3
abandon a) Les Noirs évitent le « système russe » (4..., ¢5; 5. a3, Fx¢3+; 6. bx¢3, ¢67; 7. Dgé ou 7. Cf3) et envisagent éventuellement d'échanger le FR ennemi, souvent si dangereux, via 5..., Fa6. Outre le coup du texte sont également jouables 4..., Dd7 pour répondre à 5. Dg4 par 5..., £5) et 4..., £67.

b) Les suites usuelles sont 5. Dg4, Ff8 (et non 5..., g5; 6 h4, h5; 7. Dg3, Fa6; 8. Fxa6, Oxa6; 9. Fd2 et 10. Ch3); 8. Fg5, Dd7 (si 6..., £67; 7. Fxé7! comme dans la partie Panov-Lillenthal, 1838); 7. 0-0-0 et 5. a3, Fx63 (â considérer si 5..., £76); 6. bx¢3, Dd7; 7. a4, Fa6; 8. Fxa6, Cxa6; 9. Dg4, £5; 10. Dé2, Ch8; 11. ç41. c) Préférant, à l'échange du F.D sur a5, un développement plus actif du C-D; après 5..., Fa6; 6. Fxa6, Cxa6; 7. Dg4, Ff8; 8. 0-0-0 les Biancs ont un meilleur jeu.
d) Conservant le F sur cases noires mais en acceptant quelques pertes de temps.

ne pas tomber dans une grave infériorité positionnelle. La majorité de plons bancs centraux est, pour eux une préoecupation constante que peu u-être une contre-action sur l'alle R est susceptible de compenser. Un jeu passif comme 14..., c6: 15. af! est insurfisant.

g) Bien que cet échec aboutisse à la parte du roque des Noirs. 15. Dc2 paraît medieur, forçant 15..., Th5. De toute façon, les Noirs ne pouvalent se permettre de roquer.

h) 5t non 15..., Dd7: 16. Dxd7+, Fxd7: 17. cxd5.

i) La position des Noirs devient difficile. Si 17..., Dxd5: 18. Dxc7, Fc7: 19. Fc4!.

f) Si 18. g3, Dxd5 avec un retournement complet de situation. L'action des Noirs sur l'alle R semble désormais justifiée.

k) Nécessaire. Si 18..., Dxd5: 19. Fc4!, De4: 20. Db3! cu 19..., Dd8: 20. Db3!

21. Dxc8, Dxc7, Dxd51.

22. Txc8+.

n) 21. d6 est vao, 21..., Fxi3.

o) Interdisant l'accès de la case c7.

p) Et non 23 Exg2. Cxd5 avec plusieurs menaces.

plusieurs menaces.

q) A l'assue de cette première ba-taille, les Blancs ont gagné un pion mala le jeu reste ouvert et laisse subsister, toujours sur l'alle E, quel-ques chances de complication aux Noirs.

Noirs.

7) Supprimant le fou noir tout en cédant la paire de P.

8) Les plons centraux restent dangereux mais les Noirs ont encore la possibilité de se dégager via 14 et t) Bloquent le plon 15 enfermant u) 5i 28..., g×14; 29. Cg2, 13; 30.

condulatit à la nullité : 35..., TX:44...;
37. FX:14. FX:05+; 38. bX:05. F0:6;
39. 67+, R:17; 40. F0:6, Tg:8.
aa) Si 37..., Rg:8; 28. Ch5 également. C'est estre rentrés du C sur h5 que Bronstein n'aperçui; pas.
ab) Si 38... BX:h5; 40. Té:8.
ap) Si 40..., BX:h5; 41. F6:7+ et
42. FX:68. Maigre l'erreur des Moirs, su trente-sixième coup, une partie très vivante à couteaux tirés.

CLAUDE LEMOINE.

ÉTUDE



a b c d e f g b BLANCS (4) : R.f6, Fh8, Cb1, vo. NOIRS (3) : Rcs, Tgl, Fhs. Les Blancs jouent et jont nulle.

10. CB3) : 8. Fg5, Dd7 (& 6... Ce7; 1. Fd7.

7. Fx8/1 comme dans la partie Panov-Lillenthal, 1938) : 7. 0-0-0 et 5. a3, Fxc3 (& considérer at 5... Ff8) : 6. bxc3, Dd7; 7. a4. Fa8; 8. Fx36, Cxa6; 9. Dg4, £5; 10. Dé2, Cb8; 11. c41.

C) Prétérant, à l'échange du F.D. Rt. Txb2; at 30. Fc3, gxf4; 31. c7. Dg4, Ff8; 8. 0-0-0 les Blancs out un meilleur jeu.

d) C-D; après 5... Fa6; 6. Fxa6, Cxa6; 7. Dg4, Ff8; 8. 0-0-0 les Blancs out un meilleur jeu.

d) Conservant le F sur cases noires mais en acceptant qualques pertes de temps.

d) Conservant le Fxc1.

d) Conservant le Fxc2.

d) En zeitnot selon son habitude, les Blancs gagnent une T et la finals 32. Ff2; les Blancs gagnent une T et la finals 32. Ff2; les Blancs gagnent une T et la finals 32. Ff2; un déclinage efficace, monde, A. Karpov, après la partie, Txf6; 7. as = D+ avec gain.

### Bridge

### LE DANGER DE LA FACILITÉ

Dans cette donne du champion-

défense qui pouvait faire chuter le contrat.

A 6 ♥ 8 7 6 5 ♦ 864 AR VV94

N DV109872 OE VD 10 S V 52 ♦ AD1093 \$ **4** 5 **4** 5 4 3 ¥AR32

4 D 8 7 2 Ann : E. don. Pers. vuin.

A 10963

Ouest Nord Est Sud Ohana Gubert Guérin Floot 3 🌲 contre

Ouest ayant entame le rot de pique, comment Sud doit-il jouer pour gagner QUATRE CŒURS contre toute défense ? Réponsa :

Il ne faut pas se laisser entral-ner par le réflexe qui consiste, après avoir pris l'as de pique, à jouer carreau du mort dans l'es-poir qu'Est aurait l'as.

poir du est aurait l'as.

Ici, effectivement, il suffisait qu'Ouest n'ait plus de pique (très probablement) et trois atouts pour qu'un jeu d'elimination permette de gagner sans se préoccuper de la place de l'as de carreau : après l'as de pique, Sud

AU PIED DE BICHE

6, r. de la Vrillière, 1° - 236-18-98 Le Patron est tout le mois d'août aux journeurs

Dur jusq. 2 h. du mat. P./Dim

La Main à la pâte »

de la grande cuisine italies

dats un cadre rattiné

35. rue Saint-Honoré, 1°1, 233-93-40

\_ Jusqu'à 2 h. du mat. F. sam. \_

COMME CHEZ SOI

Nouvelle direction

OUVERT EN AOUT

Spécialités de Poisson

20, rue Lamartine (9\*) - 878-00-03

Rive droite

Cachez les mains d'Est et de Sud pour vous mettre à sa place. ARV863 <u>.</u> 10842 N 4 4 4 O E ♥ RV6532 AD1072 **♥** A 1084 s | • 10 **642** 4 D765 ♣ 5 ♥ D 7

ARV9 Ann. : E. don. E.-O. vuln. Ouest Nord Est Eisenb. Cheng Goldm. passe 2 ♥

Hsìao passe 4 ♦ 5 ♦

OUVERT TOUT LE MOIS D'AOUT

**PANTAGRUEL** 

SES SPÉCIALITÉS : Petito Sallo

28, r. de l'Exposition, 7°. 551-79-96

FERME DIMANCES

AD9875

Ouest entame son singleton à trèfle pour le 8, la dame et l'as de Sud qui tire le roi de carreau (sur lequel il débloque le valet de carreau du mort), puis il joue le 9 de carreau, tandis qu'Est, qui avait fourni le 10 sur le roi, défausse le 5 de cour sur le 9 de Carreau. Ensuite Valen e joué le nat du monde de Stockholm, Ei-senberg, qui faisait alors partie des As de Dallas, avait une pho-tographie exacte de la main du déclarant. Il trouva ainsi la seule Carreau. Ensuite Hsiao a joué le 5 de pique de sa main. Quelle carte Eisenberg a-t-il fournie, et comment a-t-il jatt chuter CINQ CARREAUX ?

n ne faut pas laisser passer le roi de pique, car ce roi est très vraisemblablement sec (à cause de l'ouverture de « trois »), et le déclarant risquerait de chuter si

La main photographiée

Note sur les enchères :

Le passe de Nord ne semble guère logique, mais il ne pouvait pas contrer « 1 pique » car le contre n'aurait pas été un contre punitif, mais un contre spoutnik qui aurait obligé Sud à reparler. D'autre part, il ne pouvait pas soutenir à « 2 carreaux », car Sud, qui jouait le Système de Précision, aurait pu n'avoir que deux sion, aurait pu n'avoir que deux cartes à carreau. Enfin, il ne pouvait faire la surenchère de « 1 SA » avec un singleton à cœur.

En salle ouverte, les annonces avalent été :

Ouest Tai *Nord* Hamm. Huan LEWI. passe passe passe 3 **y** passe 1 ♠
passe
3 ♣
passe
passe 1 A contre passe passe 4 2 On notera que Sud a contré « 1 pique », alors qu'à l'autre table Cheng avait passé ! En tout cas E-O n'osèrent pas aller à « 4 cœurs » et Sud réussit son contrat de « 4 trèfles ». Onze levées sont d'ailleurs sur table si Ouest n'entame pas carreau.

P. ILIPPE BRUGNON.



23, rue de Dunkerque





SERA FERME TOUT LE MOIS D'AOUT 9, place Pereire - PARIS (17°) - 754-74-14



#### Les établissements privés sous contrat pourront devenir expérimentaux

Suivant les actions qu'ils mène-ront, ces établissements sont classés en deux catégories : éta-blissements privés expérimentaux et établissements privés chargés d'expérimentation. Les uns et les autres pourront bénéficier de dotations supplémentaires en cré-dits de fonctionnement couvrant tout ou partie des frais engagés par les recherches ou les expé-

Les établissements privés ex-périmentaux de plein exercice mettent en crupre pour l'ensemble mettent en C'uvre pour l'ensenoie des élèves qu'ils accuellent des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre de l'éducation et, conjointement avec tenication et, conjuntement tuec lui, pour les questions de compé-tence commune, par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. > Les enseignements y

Les établissements d'enseignement privés pré-scolaires, élémentaires et secondaires, sous contrat, sont autorisés à amener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques », indique un décret du ministère de l'éducation publié au Journal officiel du 25 juil-let. devront recevoir le concours d'une on plusieurs institutions de leur choix ayant compétence en ma-tière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres. L'attribu-tion de la qualité d'établissement privé expérimental, décidée par le ministre de l'éducation, prendra le ministre de l'éducation, prendra effet pour une période de cinq années et pourra être renouvelée. Cette qualité est subordonnée, pour les établissements sous contrat d'association, à l'avis favorable de la collectivité locale qui assume les dépenses de

> Les établissements privés chargés d'expérimentation, indique encore le décret, « sont des étaencore le décret, « sont des éta-blissements autorisés à mettre en ceuvre des recherches et des expériences pédagogiques expres-sément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant concer-ner une ou plusieurs classes de l'établissement ». Le ministre de l'éducation arrête chaque année la liste de ces établissements.

#### Admissions aux agrégations

● ANGLAIS (femmes) :

Mmes et Miles Achard (87° ex.).
Agier née Nestaas (29° ex.). Amiel
(83° ex.), Arnaud Goddet (76° ex.).
Auciart née Boyer (35° ex.). Baille
(87° ex.), Balanant née Foy (31° ex.).
Bardini née Guillemain (70° ex.).
Bascou née Henry (58° ex.). BernardCoffre née Kneferle (73° ex.). Birat née
Forster (8° ex.), Bianchard née Sauvageot (57° ex.), Bianchard née
Pannard (42° ex.), Bianchet née
Chason (45° ex.). Bianchet née
Chason (45° ex.). Bianchet née
Chason née Frolet (76° ex.). Braque
(16° ex.), Bretigny née Sarrazin (73°
ex.), Mireille Breton (81° ex.), Cadoux née Smith (57), Cartier (42°
ex.), Castel née Becass (57° ex.).
Chenu (25° ex.), Danielle Clément
(18"), Cohen née Slakmon (75° ex.).
Colinart (42° ex.), Danielle Clément
(18"), Cohen née Slakmon (75° ex.).
Colinart (42° ex.), Luci (48°).

Mmes et Miles Dal (87° ex.), Davis née Givolset (56° ex.), de Paulou-Massat (56° ex.), de Reyke (25° ex.), Defamie née Munn (2° ex.), Delucrinoz (25°), Denand (31° ex.), Dubois née Dubarry (87° ex.), Aline Dupont (11°), Durand née Le Corre (55° ex.), Durbin (20° ex.), Etchevers (65° ex.), Fremeaux (55° ex.), Fremeaux (55° ex.), Fremeaux (55° ex.), Garde née Mazaleyrat (70° ex.), Gausseres (58° ex.), Geas née Brechet (55° ex.), Geslin (58° ex.), Grad née Oudins (45° ex.), Gros-Girard née Oudins (45° ex.), Gros-Girard née Oudine (45° ex.), Gros-jean (87° ex.), Guerlain née Bocher (53° ex.), Hesse) (87° ex.), Hugues née Le Mestre (20° ex.), Ivanoff

(49° ex.), Jacquelin née Marsh (9° ex.), Jaubert née Quarville (13°), Jesnon (35° ex.), Jencel (36° ex.), Kamoun née Piazza (7° ex.), Koechlin née Johnston (7° ex.);

Mines et Miles Ladd née Joulin (40° ex.). Laffay née Barrière (22°). Laffayê née Tellard (57° ex.). Lapiernée née Demarchi (31° ex.), Lapierre (35° ex.). Bernadette Laurent (38° ex.). Laurent (40° ex.). Layeun née Wood (45° ex.). Le Parc née Okrongley (16° ex.). Lotant (58° ex.). Menhetet née Sietales seau (53° ex.), Machetot née Sletsjoe (22° ex.), Martineau née Burke (12° ex.), Mathe (12º ex.), Menière née Kohler (45° ex.), Morin née Hother-sall (2° ex.), Moriler (29° ex.), Murat

Mmes et Miles Nedelec (6°), Nguyen Thanh Binh (62° ez.), Ollier (12° ez.), Pages (65° ex.), Pappo (48° ex.), Persyn (22°), Picard née Cordesse (87° ex.), Potez (75° ex.), Prandi (87° ex.), Primanz née Chen (83° ex.), Projecti (73° ex.), Rebillon née Cor-bineau (80°), Bossat-Mignod (81° ex.), Salles (83° ex.), Samson née Pike (1°), Sandorfy née Cayla (70° ex.), Siboni (53° ex.), Taconet (83° ex.), Taconet née Broussaud (83° E.), Urv ex.). Vanneene (4º). Viennot (87º ex.). Vilain née Diggie (31° ex.), Vitz-thum née Cornic (62° ex.).

### SOCIÉTÉ

#### Cancers

Le Parlaien libéré du vendredi er août annonce, sur toute la largeur de sa première page. une nouvelle étonnante. Selon lui, en vertu des « lois mystérieuses de la nature », il n'y a « pas de cancer du sein chez les femmes-mères », car ce sont les entraves à la nature (pilule, avortement et tausses couches) = quì en = accroissent le

La lectrice intriguée se reportera à un article à peine moins affirmatif publié en page intérieure : « La tréquence de ce type de cancer est plus grande chez les célibataires et celles aut ant mené à terme leur première grossesse. » On lui apprendra que les femmes du tiersmonde ont bien de la chance, puisqu' - on relève une très faible mortalité en Afrique, en Asie et dans la plupart des pays d'Amérique latine où les naissances sont restées nombreuses .. Le quotidien de M. Amaury conclut : - La pilute. l'avortement, la dégradation des mœurs sous toules ses formes trouvent ici un exemple funeste de ca que notre aveuglement nous en-

traine à risquer... -

Dans les fantasmes du grand quotidien populaire qu'est le Parisien libéré, la nature et la morate s'épaulent toujours efficacement. Dans le cas du cancer du sein, cela touche au sublime : les femmes qui ne consacrent pas leur vie à la maternité (en commençant très jeune) sont punies par là où elles ont péché. L'un des signes extérieurs de leur vocation à être mères est ainsi rongé de l'intérieur, faute, sana doute, d'avoir assez servi.

La rigueur intellectuelle bien connue du Parisien libéré a dû. pour une fois, s'effacer devant la nécessité de la démonstration morale et le quotidien néglige d'expliquer en vertu de quelle autre - loi mystérieuse de la nature » des mères de familles d'un cancer du sein. Chacun en a connu. Le Parisien libéré fait-il œuvre d'information ou d'intoxication ? La pollution mentale est pour reprendre la terminologie chère à M. Amaury - le pire « dérèglement » et la vraie

BRUNO FRAPPAT.

LE SECOND SATELLITE

sera lancé le 28 aout

Le second modèle de vol du satellite franco-allemand de communications Symphonie sera lancé de Cap-Kennedy le 28 août prochain. La date de lancement, qui était fixée depuis longtemps à la mi-août, a été repoussée de plusieurs jours par la NASA, à cause du lancement vers Mars.

cause du lancement vers Mars, le 11 et le 23 août prochains, de

deux sondes interplanétaires qui iront se poser sur la planèta.

lancement, le 19 décembre 1974,

malgre une panne d'un des oscil-lateurs de bord.

#### M. Michel Poniatowski assis-era, le 15 août, à Saint-Raphael, SCIENCES à l'inauguration du mémorial à la gloire des armées d'Afrique. Le ministre de l'intérieur présidera, le même jour, au Dromont (Var), les cérémonies célébrant le trente et unième anniver-saire du débarquement allié en

FRANCO-ALLEMAND DE COMMUNICATIONS APPRENEZ L'ANGLAIS « SYMPHONIE »

REGENCY

Pas de limite d'Aze.

Eramens de Cambridge

REGENCY, RAMSGATE, KENT G.-B. Tél.: THANET 512-12 ou Mine BOUILLON, 4, r. de la Persévérance, 95-EAUBONNE Tél : 939-26-33, en soirés

La décision de lancer le second modèle de Symphonie a été prise au début du printemps dernier. Le premier modèle de vol fonc-

## RELIGION

### Le chapitre national des Frères des écoles chrétiennes

Trouver un langage nouveau et interpeller les jeunes

Du 9 au 30 juillet 1975, s'est manifesté. Il y a désormais accepts. réuni à Quimper le Chaplire national des frères des écoles chrétiennes, qui a lieu tous les cinq ans. Deux cents délégues venus de toute la France, et représentant les deux mille deux cents membres de l'institut, ont particiné aux travaux, ils avaient à préparer le chapitre international de 1975, et surtout à se préoccuper de la situation trançaise. L'abbé J. Tromeur qui participait à ce chapître national en

commente ici les travaux. Fondée à la fin du dix-septième siècle par saint Jezh-Baptiste de La Salle, cette congrégation, la plus

importante des dix congrégations masculines enseignantes françaises, traverse, depuis quelques années, l'une des phases les plus difficiles de son histoire. Elle a vu ses effectifs diminuer

d'environ cinq cents en dix ans. Elle a dù farmer ses vinat-cina iuvenata et tous ses noviciats. Elle a vu surgir, depuis Vatican II et, plus encore, depuis les événements de mai 1988, de vives tensions entre Frères. Autrefois, ceux-ci n'avaient pas d'autre activité que l'enseignement lis ne concevalent pas d'accomplir leur mission d'éducation chrétienne des enfants et des jeunes en dehors de l'école.

Aujourd'hul, la plupart d'entre eux continuent dans cette voie. Mais une minorité de plus en plus influente a pris d'autres options et crée des situations nouvelles. Une dizzine de Frères, par exemple, travaillent en usine, on: des engagements syndicaux, font partie de l'Action catholique ouvrière. D'autres sont devenus éducateurs de rue. D'autres encore consecrent tout leur temps aux Gitans, aux drogues, aux delinquants, à tous les « exclus de la société ». De petites communautés, de cino ou six membres chacune - elles sont maintenant une trentaine, - se sont formées pour une vie en H.L.M. Ceux qui restent des enseignants ne se font pas tous la même idée de la fonction de l'école. Pour les uns, ce qui compte le plus, c'est la réussite aux examens. Pour les autres, c'est l'épanouissement global de l'enfant ou du jeuns.

Toutes ces tendances - voire tensions — diverses s'étaient déjà manifestées au chapitre national de 1969, où les discussions d'idées, les oppositions, avaient été moins vives. tains, il est à craindre Le climat est maintenant différent : ne s'accentue.

le chapitte de Quimper l'a clairement

tion plus sereine des différences acceptation du pluralisme de situations vécu à l'intérieur de l'Institut, ii y a même de plus en plus collaboration, échanges, entre ceux qui continuent à travailler dans le cadre scolaire et ceux qui en sont sortis.

Quant à la vie de communauté des Frères des écoles chrétiennes, le chapitre de Quimper a pu faire un constat encourageant : « Ce qui se vi: dans certaines de nos con nautés, au plan culturel, au plan évangélique, au plan spirituel, c'est quelque chose de très fort, dit l'un des délégués. Nous avons, en particulier dans nos petites fratemités. reappris la pauvreté. Ceux d'entre nous qui ont quitté des situations où ils étalent reconnus, estimés, où ils iouissaient de toutes sortes de sécurités. Ceux qui ont pris des riscues, en ont été profondén

transformés. » Peu à peu, semble-t-il, entrent dans les faits les recommandations · prohétiques - du chapitre international de 1966 concernant, d'une part, l'attention aux plus pauvres et aux plus déshérités, et, d'autre part, la nécessité pour chaque Frère de se sentir personnellement responsable de la vie de sa communauté. Il est maintenant des communautés où la collégialité totale est de règle et cui acceuillent des laïcs pour la prière et la réflexion.

#### Une moyenne d'âge proche de cinquante-cinq ans

Ce qui inquiète le plus l'Institut des Frères des écoles chrétiennes c'est son avenir en France. La moyenne d'age des Frères ne cesse de croître. Elle atteint actuellement près de cinquante-cinq ans. Beaucoup parmi eux sont, cependant, persuadés que le tissu de la congrégation est assez solide et son dynamisme assez grand pour attirer bientôt de nombreux Jeunes, Ceux-ci sont dėjà, disent-ils, une quinzaine, de vingl-cinq ans environ, qui, sous peu, pourraient demander la réouverture d'un postulat et plus tard d'un

University

TO THE SECOND

1.37

Tous les membres de l'Institut ne partagent pas cet optimisme. Si les Frères d'aujourd'hui, qui croient à la valeur de leur style de vie rellgleuse, n'ont pas le courage d'interpeller des jeunes et de leur proposer de se joindre à eux, estiment cer-

J. TRUMEUR.

### **FEUILLETON**

# le beau Solignac

Paris, automne 1809. - Malgré les manœuvres du perfide marquis d'Olona auprès de M. de Navailles, grand-pers de Louise de Farges - un beau parii l. — les amours du beau Solignac (roujours menacé par une balle logée près de son cœur) et de la blonde

#### UNE SOIRÉE A L'OPÉRA

ET entretien, qui se termina là assez brusquement et sur un avertissement non sans menace, laissa Louise profondément attristée et vague-ment inquiète. Elle n'entrevoyait à coup sûr aucun danger rèel, et elle mettait sur le compte d'une boutade passagère, d'une soudaine affection de vieillard, sourame anectain de viellarit, l'intérêt que témoignait M. de Navailles au frère d'Andréina. Mais elle songeait aussi que les résolutions du vieux marqu'is étaient toujours implacables, et elle redoutait l'entétement blotti

Le pauvre Florival de Saint-Clair arriva juste à point, ce jour-là, pour offrir une victime toute trouvée aux nerfs de Mme de Farges.

Le malheureux poète eut beau parler à Louise de la fontaine de Vaucluse, du tombeau de Laure, des rives du Lignon et des sou-pir qui s'échappaient de sa pro-pre lyre, la comtesse l'interrom-pit tout à coup: - Laissez cela, mon cher Saint-Clair, dit-elle. Il y a des momenta je vous jure, où la poé-sie devient irritante, ou hutile,

si vous voulez! - A vos ordres, comtesse, ré-pondit Saint-Clair, rouge jus-

du'aux orellies :

La muse peut attendre : lelle est une immortelle. Depuis cet entretien, pénible en somme, avec M. de Navailles, la comtesse Louise faisait tous ses efforts pour chasser l'image et le nom de Solignac qui lui venaient invinciblement à la pensée et aux lèvres. L'aimait-elle? Elle ne savait pas, la vérité était là. Elle ignorait elle-même l'état de son âme. Ce qui était absolu, c'était l'intérêt profond qu'elle c'était l'intérêt profond qu'elle portait à ce vaillant soldat, c'étaient les angoisses qu'elle avait supportées tandis qu'il était là, agonisant. Mais, vraiment. pouvait-elle dire qu'elle l'aimait?

Elle résistait même au pen-chant qui l'entrainait vers lui. Elle redoutait de se laisser aller à un sentiment qui ne lui cau-serait qu'une amère déception. Sa conviction — ou peut-être sa terreur — c'était que Solignac aimât encore Andréina.

Au moment où Saint-Clair se leva pour partir, la petite comtesse eut l'idée de condamner sa porte; elle sonna Catherine, qui accourat, toute rouge, la lèor itense, et ses yeux noirs qui brillaient. Toute sa pétulante personne, son brun visage sous sa coiffe blanche, sons le barbichet, rayonnait de joie.

— Je n'y suis plus pour per-sonne, dit la comtesse. — Oh! pour personne, ma-dame la comtesse i fit Catherine, je sais blen que celui qui demande à voir madame ne trou-vera pas visage de bois i

— Qui cela ? - Notre blessé, madame! Le

 M. de Solignac ! fit Louise. Certes qu'il entre! Elle revit Henri avec une émo-tion profonde, toute étonnée de se sentir si troublée, devant lui, se sentir si troublée, devant lui, les yeux presque remplis de larmes. Tant qu'il avait été faible, à demi mourant, elle n'avait pensé qu'à disputer à la mort l'existence du blessé; mais, en le retrouvant debout, blen pâle encore, presque chancelant, mais sourient de par courier des parts couriers. sourlant de ce beau sourire d'Ajax sans fanfaronnade, elle

elle se sentit à la fois toute fière d'avoir aidé au salut de cet homme, et presque portée à re-gretter de ne pouvoir le disputer à la maladie comme par le passé.

Le cœur des femmes a de ces replis. Ce qui séduisait Andréina, c'était le sentiment de la force chez Solignac; ce qui avait attiré Louise, c'était au contraire, chez ce même homme, la vue de la faiblesse et de la douleur...

Le beau Solignac redevenait maintenant assidu chez Louise de Farges. La mauvaise humeur du marquis de Navailles n'empê-chait point la petite comtesse d'accueillir le beau colonel avec la meilleure grâce du monde. Le marquis s'en vengeait en recevant dans son intimité Agostino d'Olona. L'emété gentilhomme ne désespérait pas de convertir Louise à l'union projetée par lui entre alle et l'ant des minesses entre elle et l'ami des princes.

M. de Navailles avant voulu imposer à sa petite-fille la visite d'Agostino Ciampi, la combesse s'en vengea en faisant tout un soir, très haut, devant ses intimes un éloge complet du colonel. La colère que Louise éprouvait à voir que M. de Navailles insistait, maigré un formel refus, donnait aux paroles de la jeune femme une vivacité qui ressemblait à de la passion. Agostino était livide en écou-

tant la comtesse.

A peine debout, Solignac se redoutable qu'auparavant, puis-que maintenant il était aimé ! Et qui avait donné à cet amour un prétexte pour grandir ? Lui,

- Misère de moi I pensait-II, je ne suis qu'un niais i

Ce pen dant jortunatamente, comme il disait, la partie était, loin d'être perdue. Ah! si Andréina eut vouiu l... Elle pouvait assurer à son frère la richesse, à elle modes le processe. à elle-même la vengeance i — Si tu n'étais pas une folle

innumorata, lui disait-il avec un sourire féroce, je sais bien ce que je te conseillerais de faire ! - Eh blen, voyons ! L'infamie

que tu as à me proposer, quel nom porte-t-elle ? - D'autres diraient qu'elle se nomme le crime, je dis qu'elle s'appelle la guerre ? Et quelle arme employer, cette fois ? demanda Andréina, qui devinait.

- Pour quoi ou pour qui m'as-tu demandé, un jour, le poison de Cabanis ? fit Cismpl en mon-trant du doigt la bague que la jeune femme portait à sa main

brusque et farouche Andréina cacha, comme si son frère eut voulu la lui arracher, cette bague sous la paume de sa main droite. - Tu peux l'approcher, toi, tu peux lui parier, tu peux te ven-ger i ajouta le marquis.

Elle se redressa subitement; son corps tout entier frissonnait d'hésitation ou d'épouvante. - Je vois, dit-elle, que Soll-gnac a des dangers encore à courir i

- Tant qu'un de nous deux vivra, l'autre sera en danger de mort i répondit Clampi. Il y e des haines qui ne pardonnent

Mile de La Rigaudie fut stu-péfaite, un soir, lorsque le colo-nel lui apprit qu'il se rendait à - A l'Opêra !

Elle leva les bras au ciel. - Alors, dit-elle, c'est bien convenu, c'est une affaire déci-dée, vous voulez vous tuer ? Il faut le dire. On vous condamne à mener une vie de trappiste, ce n'est pas gai mais rien n'est gai en ce has monde. Et au lieu d'obéir, brrt ! tôt et preste, à l'Opéra ! L'Opéra ! l'Opéra !... Je parie qu'il s'agit encore d'une

femme ! J'ai l'honneur d'accompagner la comtesse de Farges.

CLARETIE de l'Académia

DE JULES

— Parbleu !... Elle est fort gentille la petite comtesse Mais l'Opèra !... - Allons donc, fit Solignac

en souriant, on n'en meurt pas l Il partit, strictement costumé en élégant à la mode — le gilet un peu large cependant pour ne point trop presser sur la maudite

L'Opéra, bâti quinze ans auparavant sous les auspices de Mile Montansier, était alors si-tué rue de Richelieu, naguère encore baptisée rue de la Loi, vis-à-vis de la Bibliothèque. Rien de bien remarquable en fait d'ar-chitecture. Le Temple des Muses, comme ett dit Florival de Saintcomme eut dit Florival de Saint-Clair, était assez médiocre d'as-pect. Une galerie couverte, percèe de portiques, un vestibule décoré de colonnes doriques; quatre rangs de loges à l'intérieur et un rang de baignoires, des colonnes encore d'ordre ionique, la saile de forme circulaire, fort élégante. a On est assis au parterre », dit avec solennite un prospectus du

C'était là que Laïs, Chéron, Lainez, Nourrit, Roland, Mmes Maillard, Latour, Branchu et Armand attiraient par leurs voix un public tout disposé à applaudir evec plus de frénésie encore aux pirouettes de Vestris, de Pechavas on de Saint, Amand encore aux pirouettes de Vestris, de Deshayes ou de Saint-Amand, et aux graces chorégraphiques de Mmes Clotilde. Pérignon ou Chévigny. Les ballets avaient alors une importance considérable et les danseurs semblaient tout exprès créés pour célébrer par leurs jetés-battus la gloire de Napoléon. On mettait Austerlitz en ballet. L'Opéra dépensait jusqu'à 170 000 francs pour célébrer, en trois actes, le Triomphe de Trajan — c'est-à-dire l'apothéose de l'empereur. de l'empereur.

On donnaît ce soir-là la Ves-tale, de Spontini, paroles de M. de Jouy. L'opéra du maestro. dont les contre-pointistes hostiles avaient essayé d'empécher la représentation, tenalt depuis deux ans le public enthousiasmé. Cette

Mme Branchu, qui déclarait au début que les récitatifs de Spontini étaient inchantables, n'avait ree, plus triomphante que dans le rôle de Julia, et la foule don-

naît pleine raison à l'impératrice Joséphine : c'était elle, en effet, qui avait en quelque sorte exigé qu'on représentat la Vestale. Le premier acte venait de finit lorsque le beau colonel, toujours pâle, se montra, rendant visite à Louise de Farges, au fond de la loge de la comtesse, dont la beauté juvénile et charmante rayonnait. La comtesse de Farges s'était fait accompagner par une amie de quelques années plus âgée qu'elle et dont le mari comagée qu'elle et dont le mari com-mandait en ce moment une bri-gade à l'armée d'Espagne. La salle tout entière se prit donc à regarder et à lorgner le chef du régiment de Berrènen, la gé-nérale de Berruis et la petite comtesse, pour laquelle l'empe-reur n'avait ni froncement de sourcils ni méchante humeur.

Solignac paraissait fort empê-ché, gène sous le feu des lor-Vous redoutez moins le fet

de l'artillerie, colonel, lui dit Mme de Berruis. Sollgnac avait en outre une sorte de dépit à voir Mme de Farges ainsi regardée, et, en réalité, ainsi analysée.

Jamais Louise n'avait été aussi séduisante. Elle pouvait ne rien redouter de ces milliers d'yeux fixes sur elle ; décolletée, sur la rondeur de ses épaules, un long rouleau de ses fins cheveux do-rés s'épandait comme une caresse. Elle evait parfois de déli-cleux petits frissons qui faisaient se replier son bras contre sa pot-trine, et des sourres d'enfant heureux qui donnaient à son visage délicat et mutin une ex-pression d'ineffable jole.

La comtesse engages le colonel à demeurer dans sa loge au mo-ment où le prélude du second acte commençait.

· (A suivre.)

Copyright a le Monde ».



conta on dix ans. Elle

unission d'éducation

HE EM PACEDO CATAO-

D'avites sont devenus

THE D'ELLIES SOCOTI

Note, the designana,

excise de la accidió ».

ommunación de cinq

nt une trentaine. -- 50

potte une we En

the same and author

tont pas tous la même

scripe de l'école. Pour

IX ELECTION, POUT 105

ment glecs:

L'ecole.

# eres des écoles chrétiennes

manifesté. Il y a désormais acceptation du pluralisme de sus estantes des différences acceptation du pluralisme de sus en plus estantes délégués. Il y a même de plus en plus Cole de l'Alle de l'Al tent wille dear cents
Finding out partprises the sectors
chiples interactional pertont i un préce-

Le chapitre national

du dix-saptieme ation, is plus cathe diminuer

Peu à peu, semple :- il, endans les faits les recommandate se ungliche fundinats dans les faits les recommenda-noviplate. Elle le vo prohétiques e cu chapitre no-Velleur V et plus tional de 1956 concernant de tional de 1956 concernant de part l'attention aux plus pas et aux plus deshentes, et te. of conce danier part, la nécessité cour chaque h de se sentir personnement rezsable de la vie de sa communer est maintenant des communate actività et des jeunes, la collégialité totale est de ries du accesillent des laics par

¿ compte la pius, c'esi la valout da 🌬

langage norveau et interpeller les jeune

boration. échanges. entre ceux c continuent à travaille: dans le cele et ceux qui en sont aut Quant à la vie de communaite à frères des écoles chrétiennes

chapitre de Quimper a pu faire p constat encouragean: - Ce qui a vii dens certaines de nos comm.

nautés, au plan culturel au Pt trautés, au pran constant au pro-évangérique, au pran sprintuel co-queique chose de très lon, di le des délégués. Nous avons, en la ticulier dans nos pelles frateires reappris la pauvreis. Ceut des nous qui ont quitte des sinute. où ils étalent reconnus, estime, ils jouissaient de toutes sortes p secrifiés, cent de pui bus f tisques, en ont été protonde transformés ...

le phipert d'entre eux prière et la réflor en

a cette voie Mals une die moyenne d'age pres sollen. Une diziné de de cinquante-cinq an moyen transfer transfer des frères des ette des moyenne d'age pres sollen. Une diziné de de cinquante-cinq an monte transfer des frères des ette des Cent son avening The movemme d'âge des France de g de croffre. Ella amam charaprès de amaliantes in tra : coup parts, eus son open persuades que la till tillige galion est asset it it et gypamisme asset print the benis: da nomero. 2014 66:A = 1111

TRUM

resista des moins tives: tairs, il est à c e maintenant différent : ne s'accentue. 



Sone. It Beligner is new meurt pas i strictement content in glet e opportunt par ne meure par ne meure par la stricte.

idit quinne ans sepa
iles supplice de

seles supplice de

seles dant alora liRichalen, magnère

linte-rue de la lioi.

de Shirich peque Risa

arquable en fait d'ar
Le Temple de Subst
anne médicoré de Julia
alorie corrente des

lerie corrente des

seles en medicoré d'ab
lerie corrente des

seles en medicoré d'ab
lerie corrente des

seles en medicoré de la maniferation des colonnes

des frictéres de la maniferation de la milia
colonnes des colonnes

des frictéres de la milia
colonnes des colonnes

des miliante de seles

seles des propostes de la del de la miliante de l

t que Lais, Chéran-ouvrit. Bolana, jard Lateir, Benteka attendent des pers units testa de l'entes. propiette de Ventes. e de de Bisto-Amand. esson Che-Antonio de la constante de la ping dipensell in-franct our eliber, see, in Triomple 4s on 4-day (anti-bene

M to Rite M In Fes-Impered in master in the control of the control of





gette comiese Mais debri Que es tan etalent tim etalent in teen

lacenzie Electrical Car Tierra gut Bratt en entes region. Le premier le pour pale se montre le pour le p Cit bearings.

comiesor. The source of a sour Sollar as For Sans Confe Section 1. Comments of the section o 217.5) 95.50 Jama's -Co. reccule: النائية مجمع 225.4 CEEF TO A 25:07

men of

C4777-777

### MÉTÉOROLOGIE LA STATION





Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibars (le mb yaut environ ¾ de mm) Zone de pluie ou neige vaverses orages Sens de la marche des fronts

Front chaud A Front froid A Front occlus

Evolution probable in temps en France entre le vendredi le août à 0 heure et le samedi 2 août à

La France restera dans une zone de pressions moyennes en borduré sud d'un axe de hautes pressions s'étendant du nord des Açores aux lies Britanniques et au Danemark. Des masses d'air chaud instable continueront à stagner sur notre pays, favorisant le développement d'orages.

Samedi, sur les régions voisines de la Manche et dans le Nord, il fera un peu moins chaud que sur le reste de la France. La matinée sera parfois brumeuse, puis des éclaireles seront observées. On notera des vents modérés de nord-est près des côtes. Sur le reste de la France, le temps Sur le reste de la France, le temps chaud et lourd persistera. Le matin, on observers des résidus "orages de la veille, surtout du Massif Central à la Normandie, et des nuages bas

brumeux assez abondants sur le Bassin aquitain, tandis que des éclaireles persisteront allieurs. Dans le journée, de nouveaux orsges se développeront; ils seront isolés, mais pariois forts et accompagnés de violentes rafales de vent. Leur locs-lisation principale semble devoir se situer de la Normandie et du Bassin parisien au golfe du 1 ion, ainsi que sur le Nord-Est.

pression atmosphérique réduite su niveau de la mer étalt, à Paris-Le Bourget, de 1019 millibars, soit 764.3 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 31 juillet : le second. le minimum de la nuit du 31 juillet au 1= soût) : Biarniz, 35 et 19 degrés ; Bordeaux, 37 et 22 : Brest, 26 et 16 ; Caen, 28 et 16 ; Cherbourg, 24 et 16 ; Clermont-Ferrand, 33 et 17 ; Dijon, 31 et 12 : Grenoble, 30 et 16 ; Lille, 30 et 19 ;

Lyon. 31 et 17; Marseille, 32 et 21; Nancy, 30 et 15; Nantes, 33 et 20; Nice, 27 et 21; Paris-Le Bourget, 32 et 18; Fau, 36 et 17; Perpignan, 29 et 22; Bennes, 32 et 19; Strasbourg, 31 et 15; Tours, 33 et 19; Toulous, 37 et 21; Ajaccio, 29 et 17; Boulogne, 28 et 16; Deauville, 22 et 17; Granville, 28 et 16; Saint-Nazaire, 33 et 19; Royan-La Coubre, 31 et 20; Sête, 27 et 22; Cannes, 27 et 18; Saint-Raphæll, 28 et 16; Pointe-â-Pitre, 30 et 25. Pointe-à-Pitre, 30 et 25.

Températures relevées à l'étranger: Amsterdam, 28 et 16 degrés; Athènes, 30 et 22; Bonn, 31 et 17; Bruxelles, 30 et 17; Hes Canaries, 25 et 21; Copenhague, 25 et 10; Genève, 28 et 13; Lisbonne, 27 et 15; Lon-dres, 27 et 16; Madrid, 37 et 21; Moscou, 28 et 15; New-York, 32 et 22; Moscoul, 28 et 15; New York, 32 et 22; Palma-de-Majorque, 35 et 17; Rome 33 et 19; Stockholm, 28 et 16; Téhéran, 38 et 34; Alger, 36 et 21; Tunis, 31 et 19; Casablanca, 24 et 26; Barcelone, 31 et 22; Dakar, 29 et 26; Eilath, 38 et 27.

#### Journal officiel

Sont publiés au Journal officiel du 1er août 1975 :

● Modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat et arrêté du 24 juillet 1975 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps provisoire des urbanistes en chef.

DES LISTES ● D'admission à l'Ecole navale

en 1975 : D'admissibilité au concours pour le recrutement d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air.

#### Université

■ La préparation à un doctorat en sciences de l'information et de la communication sera assurée, à partir de la prochaine rentrée universitaire, par un groupe de recherches constitué à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (E.H.E.S.S.). Les cours et séminaires porteront sur la connais-sance des moyens d'information du public, l'analyse et la sémio-logie des media textuels et audiovisuels, la compréhension et le maniement des moyens techniques permettant le traitement et l'interprétation des informations. Des formations de même type sont dispensées à Bordeaux-III, Gre-noble-III, Nice, Paris-II et

PROBLEME Nº 1216

HORIZONTALEMENT I. Ne manque pas de bras ; Sont dans une forme étonnante. — II. Vous touche de près ; Se mit à marcher à quatre pattes alors qu'elle avait depuis longtemps passé l'âge. — III. Laisse quelque espoir à Londres quand il n'est pas

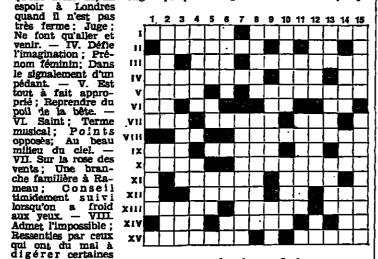

qui ont du mai à digérer certaines choses. — IX. On ne peut plus propre; Regagné en fin de service; Participe; Exercent une indiscutable tyrannle. — X. Ce n'est pas une liqueur douce; Pas à un seul exemplaire. — XI Mené à bien; Humble charge. — XIII. Arcien moyen de liaison; Lettres de crédit; Sans bavures. — XIII. Une fois au zénith, sa chute eut être très rapide; Très naturelle; Une tache rouge dans une coupe. — XIV. Vieille cause d'impulsions fâcheuses; Jadis invoqué; Profacheuses; Jadis invoque; Pro-nom. — XV. Est toujours maltre de ses mouvements; Retenue du résultat d'une soustraction.

#### VERTICALEMENT

1 Tour de cochons : Des fraises qui viennent parfois en des régions où il y a des lentilles. — 2 Serre la gorge de ses victimes ; Titre abrégé : Dans un langage de charretier. — 3. Invite à un déplacement immédiat; Fin de participe; Convier à des débats d'une durée incertaine; Rutilent. — 4. Ignorent le vertige; Sillon-naient les mers. — 5. Se trouva rafraichi alors que son alteration paraissait être sans remêde; Préfixe; Corps gras. — 6. Roses Ou noirs, ils ont le cœur blanc; Terme musical; Est tombé (épele). - 7. S'y entend pour habiller

une bergère. — 8. Accompagner Donnent des palpitations. — 9. Dans le signalement d'un âne; Donnent lieu à des études assez poussées. — 10. Semblent d'une pâleur terreuse lorsqu'on les arrapaleur terreuse lorsqu'on les arrache à leur couche; Abris. — 11.
Ornement inversé; En Italie. —
12. Grande personne; Souvent
remise au prochain numéro; Prèposition. — 13. Pièce dont on fait
l'éloge en la déchirant à belles
dents; Eut une fin tragique;
Est entré dens l'Hiétoire. — 14. Est entré dans l'Histoire. Coule en France; Son point n'est pas nécessairement partagé (inversé); Sous les ponts de Gisors — 15. Ecope ou passe; A ne pas négliger !

Solution du problème nº 1215 Horizontalement

Gaieté. - IL Russes : Le. II. Ara; Soc. — IV. Côtelette. — V. Erië; Is. — VI. Sesterces. — VII. Isée. — VIII. Lotus. — IX. Ruiner; TR. — Ire,; Saie. — XI. erès; Ans.

#### Verticalement

I. Grâces : Prix. — 2. Aurore : Ure. — 3. Isatis; Lier. — 4. Es; Ection. — 5. Tell; Estc. — 6. Es; Erreurs. — 7. St; Ces; AA. — 8. Lotie; Tin. — 9. Nècessaires. GUY BROUTY.

• Le service de la formation continue de l'université Paris-Val-de-Marne (Paris XII) orgaval-de-marie (Paris XII) orga-nise un stage de « collaboratrice de chef du personnel », d'une durée de onze mois (mille heures d'enseignement). Niveau baccalauréat exigé. Droit d'inscription

Formation

permanente

\* Université Paris-Val-de-Marne (service de la formation continue) a ve n u e du Général-de-Gaulle, 94010 Crétell Cedex, tél. 888-92-24, poste 7.

#### ECOLE DE CADRES MOTS CROISÉS DE LAUSANNE

Vous voulez

réussir votre entrée dans la vie active.

Vous avez besoin d'une formation en administration d'entreprise.

Cours genéral de formation de futurs ca-dres polyvalents (méthodologie, condui-te des hommes, finances, production, techniques d'étude de marché et de com-mercialisation). Conditions d'admission : mercialisation). Conditions d'admission : en principe 21 ans, niveau secondaire (baccalauriet ou diplôme équivalent), si possible stages pratiques en entreprise.

Vous êtes déjà un cadre expérimenté. Mais vous visez plus loin. Vous avez besoin d'une préparation à la direction des entreprises.

Cours superieur de perfectionnement d cadres déjà en fonction (méthodologie relations humaines, gestion (ménhodologie, relations humaines, gestion financière, or genisation de la production, merketing). Conditions d'admission: de 26 ans et 2 ans au moins d'activité professionnelle à un poste de responsable.

3.

Vous préférez des études courtes, mais intensives et un enseignement dispensé exclusivement per des praticiens. Vous demandez une documentation ECL

Ecrivez ou téléphonez au Secrétariat de l'Ecole de Cadres de Lausanne, chemin de Mornex 38, CH-1003 Lausanne (Suisse), tél. (021) 23 29 92, en précisant la référence : M0 13

Formation en Administration d'Entreorise et Préparation à la Direction des Entreprises sont deux cours de l'Ecole de Cadres de Lausanne — Institut international indépendant spécialisé depuis 1963 dans la formation et le perfections cadres d'entreprises.

Dans ces deux cours : 1 session par en (octobre à juin), durés 8 mais - Etudes octione a juni, ourse o 17,75 - Eucos à plein temps pendant 1 an ou à temps partiel pendant 2 ans — Enseignement acclusivement dispensé en français — Etu-des de cas et visités — Cartificats et di-plomes ECL.

#### EMETTRAIT DEPUIS LE VAL-DE-MARNE

SOCIALISTE

M. Maurice Séveno, qui est à l'origine du projet de station de radio socialiste (le Monde du 23 janvier et du 13 mars), a adressé, le 10 juillet dernier, à la direction départementale de l'aménagement du Val-de-Marne, une lettre où il demande l'auto-risation de construire une antenne émettrice à Noiseau, sur les hauteurs de Chennevières

Cette lettre (« de nature pure-ment administrative », précise M. Maurice Séveno et « surtout motivée par des raisons de sécu-rité aérienne ») aurait été trans-

rité dérienne ») aurait été trans-mise au premier ministre. L'émetteur de la nouvelle sta-tion socialiste (provisoirement nommée « Radio-S ») doit être construit par Telefunken dans le courant du mois de novembre et diffuser en modulation de fré-quence trois « tranches » quoti-diennes de mogrammes « dediennes de programmes : de 6 à 9 h. de 11 à 14 h. et de 17 à 20 h. « Les travaux sont entrepris comme si le monopole d'Eint devait être levé, dit M. Maurice Seveno. On verra bien.

TRIBUNES ET DÉBATS ● M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finances, répond aux questions de Marcel Paganelli, ce vendredi 1° août, à 19 h., sur Radio Monte-

● Le journal de Jean-Pierre El Kabbach, retransmis en direct d'Ajaccio le dimanche 3 août, recevra notamment MM. Gabriel Gilly, préfet de région, et Francois Glacobbi, sénateur (Gauche démocratique), président du conseil général de la Corse, sur France-Inter de 12 h. à 14 h.

« Le Monde » publie tous les

samiedis, munéro daté du dimenche-

lundi, un supplément radio-télé-

vision avec les programmes complets

#### Les obsédés du brevet

La broueite, y a-t-il rien de plus simple qu'une brouette ? Et une roue danc? Quoi de plus évident? On a pourtant été bien long, bien lent à imaginer la roue. Et sans la roue, pes de brouette. Pauvre Pascal. Et sans ia brouette, pas de Spoutnik. Pas d'Apolio. Un petit pas, là ercore, pour celui qui, le premier, eut l'idée de remplacer un dos, des jambes (ou des pattes) par un disque de pierre ou de bois plein. Et un grand pas pour l'humanité. C'est ainsi, à pas mesurés ou pressés, que l'on va dans la Lune.

A chaque étape — et pas seulement zu Moyen Age, a l'époque de cette formidable explosion artisanale, prélude à la révolution industrielle du dixhuitième siècle, -- tout au long de son histoire, chaque tois que sortait d'une forge, d'un atelier ou d'un appentis une découverte, l'homme se réjouissait. Et puis, la source de progrès devenue source de profit, sens aggraver ses misères, les souligneit. Il déchantait avec les canuts de Lyon et se remettalt à espérer. A luste titre : le pasme, le regret des saines joies du lavoir, de la laucheuse et des deux heures de marche juusqu'à l'école ou l'usine est un luxe. Tout le monde ne peut pas se l'ottrir. Rappelez-vous, ce n'est pas si vieux, les ouvriers

du Pain noir. Ces rêves de

lever l'arrivée des machines. Pas des rivales qui vous retirent le pain de la bouche et vous dévorent les doigts. De bonnes bêtes nourricières et doclies. Angus Buchanan et Jean Gim-

pei évoquaient jeudi soir, sur l'A2, les inventeurs des Beaux dimanches anglals. Des quakers pour la plupart. Des catholiques exclus des universités. Des têtus, des obstinés : un pont en tonte, une locomotive, un bateau è vapeur en Amérique, une lampe électrique... des fous ! Ou des génies. Ils auscitent un peu partout un sentiment mēlé. Depuis Icare, membre fondateur honoraire du concours Lépine. on éprouve pour ces obsédés du brevet — personne n'en a mieux parlé que Céline — une admiration agacée, une méliance

amusée. Transformer i or noir en plastique rose, lancer un avion centrele nucléaire... les aichimistes des temps modernes ne taires. Les nouvelles techniques exident le travall d'équipe et. nous disait-on à l'antenne, la coopération internationale. Si tous les pays d'Europe voulaient se donner la main, on pourrait arriver entin à se chautter au solell. Eternel va-et-vient du mouvement perpétuel.

CLAUDE SARRAUTE

#### LES PROGRAMMES

#### VENDREDI 1º AOUT

CHAINE 1: TF 1

de la semaine,

20 h. 30 (R.), Au théâtre ce soir : « J'y suis. J'y reste », de R. Vinci et J. Valmy. Avec A.-M. Carrière, D. Grey, J. Morel, Cl. Nicot. uniere, D. Grey, J. Morel, Cl. Nicot.

Un feune châteloin, très surveillé par sa mère, doit faire front simultanément à sa matresse et à celle qui, par un jeu de passe-passe, est devenue, sans qu'il le sache, son épouse légitime.

22 h. 50, IT 1 dernière.

CHAINE II (couleur): A 2 20 h. 35 (R.), documentaire : L'odyssée sous-

#### C"'COUSTEAU **DES FILMS QUI SONT AUSSI** DES LIVRES...

Flammarion vous propose 8 livres passionnants dans lesquels le Cdt Cousteau raconte son odyssée fantastique dans le monde des dauphins, des requins, des baleines, des pieuvres, des coraux...

le volume relié illustré en couleurs: 49.00 F

marine de l'équipe Consteau, « La vie au bout du monde : 21 h. 35, dramatique : « Naïves hiron-delles », de R. Dubiliard. Réal. M. Genoux. Avec R. Dubillard, B. Fresson, M. Machado, T. Moukhine. 23 h. 45, Journal de l'A 2.

CHAINE III (couleur): FR 3 20 h. 25, document: La via filmee (1930-1934),

de J.-P. Alessandri et J. Baronnet.

La chronique des Français, filmés par

21 h. 25. Les dossiers noirs : Les hommes-tor-pilles du prince Borghèse. Un corps de nageurs de combet, crés en marge de la martne nationale tialienne pour contrecarrer la Royal Navy, pendant la seconde guerre mondiale.

25, FR 3 actualités.

FRANCE-CULTURE 20 h., Avignon ; 22 h. 30 (R.), Mémoires improvisés, de P. Claudel ; 23 h., Histoires de brigands ; 23 h. 50. Poésie.

FRANCE-MUSIQUE 20 h. (S.), En musique avec; 20 h. 30 (S.), Musique agroise; 22 h. (S.), Jardins à la française; 23 h., incognito;



#### SAMEDI 2 AOUT

CHAINE 1: TF 1 20 h. 35, Variétés : Annie Cordy : 21 h. 25, Série policière, Van der Valk : 1 le Riche et le Pauvre. 2 : 22 h. 15, Les copains d'abord : Mort Shumann : 23 h. 10, IT I dernière.

FLAMMARION

CHAINE II (couleur): A 2

17 h. 30, Championnat du monde de natation : 20 h. 35, feuilleton : la jeunesse de Garibaldi : réal F. Rossi, avec M. Merli. La province de Santa - Catarina se soulève à son tour et Garibaldi prête main-forte aux trestroit

21 h. 35. Variétés : Tiens, il y a de la lumière.

Coste blanche à Remo Forlant.

22 h. 35, Journal de l'A 2.

De 14 h. 15 à 23 h. 50 (R.), « Alice est revenue » : Lewis Carroll, maître d'école buissonnière, par J.-B. Brunius, réal. Cl.-R. Manuel et A. Barroux.

FRANCE-MUSIQUE 20 h. 30 (S.), Orchestre national et chœurs de Radio-France, dir. D.-E. Inghelbrecht : « Pelleas et Melisande », de Debussy, avec M. Gracher, C. Maurane ; 23 h. 10 (S.), Indéterminées ; 24 h., Paisceaux, par A. Almuro.

20 h. 25, (R.) Série : La famille Boussardel « les

Enfants gâtés », d'après Ph. Hériat, réal. R. Lucot; 22 h. 20, FR 3 actualités.

CHAINE III (couleur): FR 3

FRANCE-CULTURE

### DIMANCHE 3 AOUT

CHAINE I: TF 1

20 h. 35, Film : e la Grande bagarre de don Camillo e, de C. Gallone (1955), avec Fernandel, G. Cervi. Cl. Sylvain, G. Rey.

Peppone, matre communiste, se présente à la députation. Le curé don Camillo essaie de suboter sa compagne électorale.

22 h. 10, Au fil des rues (n° 2), réal. J. Kerchbarn. 29 h. 45. Fil Lieuwell (1978).

bron; 22 h. 45, IT 1 journal.

CHAINE II (couleur): A 2

16 h. 45, film : « la Meilleure Part », d'Y Allégret (1955), avec G. Philipe, G. Oury, M. François.

Un jouns ingénieur dirige la construction d'un barrage dans les Alpes. Il sacrifie à cette caupre jusqu'é se santé.

20 h. 35, Jeux sans frontières. de Guy Lux (à Knokke-le-Zoute) : 22 h., Documentaire : Héritage suropéen (le barroque en Autriche) : 23 h., Journal de )'A 2.

Journal de l'A 2 CHAINE III (couleur): FR 3 20 h. 30, Document : Le Kula, adapt ; J. Deirieu.

La pratique du troc dans les les du nord
du Parifique. 21 h. 20 (R.), La cervelle d'autrui : Valerio Adami interrogé par P. Dumayet, réal : J.-M. Meurice. 22 h. 20, FR 3 actualités.
Un pointre corrasi/ de notre environnement quotidien.

#### FRANCE-CULTURE

14 h. 5, « la Galerie du palais », de Corneille, présentée par les comédiens - français, réel. J. Reynier ; 16 h. 5, Concert eu Théâtre des Champs-Elysées : « Huitlème symphonie et Concert en sol majeur pour plane et orchestre opus 38 » (Beethoven), par l'orchestre de l'Association des concerts Pasdeloup, dir.

20 h., Poésie; 20 h. 40, Ayignon; 23 h. 50, Poésie.

#### FRANCE-MUSIQUE

14 h. (5.), « Concert pour mon chat », par J. Couturier. (Conrad. P. Henry, Bach. E. Jabes) ; 17 h (S.), Pat Tarapapapourn (Dukas Nono Beethoven Copland Strauss. Rossini) ; 20 h. 30 (S.). Anthologie des orchestres (1965). Orchestre national, dir. H. Scherchen, au Théêtre des Champs-Elysées : « Symphonie n° 40 ° (Mozart), « A cor et à cri » (C. Baillif), « Symphonie n° 5 » (Mahler) ; 22 h. 15 (S.), Indéterminées ; 24 h. (S.), Plans sur plans.

MARIGNAN v.o. - STUDIO SAINT-GERMAIN v.o. - ABC v.f. CARAVELLE PATHÉ v.f. - MONTPARNASSE 83 v.f. GAUMONT SUD v.f. GAMBETTA GAUMONT v.f. - CAMBRONNE v.f. - GAMMA Argenteuil MULTICINÉ Champigny - COMPLEXE Evry - PARINOR

CYRANO Versailles - P.B. Pontoise

#### PUBLICIS MATIGNON ARLEQUIN 76, rue de Rennes-548.62.25

"... Un succès constant de la perfection ... Un univers fantastique..! " L'EXPRESS

... à vous dresser les cheveux sur la tête..." **JOURS DE FRANCE** 

... le plaisir d'avoir peur..." LE MONDE

... une parfaite traduction du monde fantastique...' LE QUOTIDIEN

"... Réussi..! " ' LE POINT "... 2 étoiles \*\* "

PARIS-MATCH S CORUR DE

(DEAD OF NIGHT) CAVALCANTI







# "Bizarre!... Bizarre!

ENFIN, le film classique du mois :



LES GRANDS FILMS CLASSIQUES 49, Avenue Théophile Gautier 75016 PARIS

> vous permettront chaque mois d'acquérir VOTRE copie (\*)

\$8 sonore INTEGRALE

optique ou magnétique, tirée du négatif 35

des plus grands classiques du Grand Ecran le premier grand film parlant à votre disposition dans son intégralité est

de Marcel CARNÉ - Scenario et Dialogues de Jacques PRÉVERT

avec Françoise Rosay, Michel Simon, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Jean-Pierre Aumont Production Ed. Comiglion-Molinier

(\*) Cédée pour projection privée uniquement. Projection en commercial, n.-c. public, télévision avec ou sans cable, duplication optique ou magnétique ou autre, en totalité ou en partie, interdits, sous peine de poursuites en contrefaçon. Lol du 11 Mars 1957 sur la Propriété Littéraire et Artistique.



☐ Demande de renseignements ☐ Bon de Commande

☐ Possède ☐désire acquérir un projecteur ☐S8 optique ou M et O (mag. et opt.) ....

\*\*) © LES GRANDS FILMS CLASSIQUES --- 49, Avenue Théophile Gautier - 75016 PARIS

Actuellement vous pouvez voir DRÔLE DE DRAME Au Studio de la HARPE 13, rue Saint Séverin (5°) ODE 34.83 (Permt)

### **SPECTACLES**

## maia some

THE WEST LETTICITUSCRIC HAS GARAGOSSE

LarSaina

CINEMAS: rüc E. Sauton (Machert), 325,924

UN GRUND PRIX DU FESTIVAL DE CANNE

.12 h (seul Dimunche et létes; REPORTER: ANTONIONI REPORTAGE: LA CHINE

FRANCE ÉLYSÉES v.o. QUARTIER LATIN v.o. GAUMONT\_RIVE GAUCHE v.o. GAUMONT CONVENTION v.f. SAINT-LAZARE PASQUIER v.f. 3 NATIONS v.f. TRICYLE Asnières v.f.

COMPLEXE Evry v.f. ENE PRODUCTION DE JEROME HELLMAN JOHN SCHLESINGER

DUSTIN HOFFMAN

> NOL **VOIGHT**

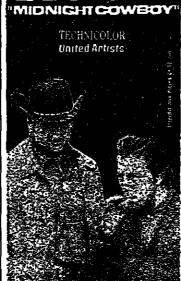

### théâtres

Les salles municipales

Châtelet, 20 h. 30 : Valses de Vienne. Nouveau Carré, 20 h. : Cirque & l'aucir-ue.

#### Les autres sailes

Charles-de-Rochefort, 20 h. 45 : le Troialème Témoin. Comédie des Champs-Elysées, 20 h. 45 : Viens chez moi, l'habite 20 h. 45: Viens chez mot, l'habite chez une copine Comédie Caumartin. 21 h. 10: Boeing-Boeing.
Cour des Miracles. 20 n. 30: La gotden est souvent farineuse; 22 h.: Site. elle et elle Daunou, 21 h.: Monsieur Masure. Galerie 55, 21 h.: On purge bébé; Bonjour Monsieur Courteline. Gymase, 20 h. 30: le Saut du l'a Beberiot. 21 h.: l'Amour fou. Huchette, 20 h. 45: la Cantattice chauve; la Leçon.
Le Lucernaire, 20 h. 30: les Chaises; 22 h. 15: Sade.

Le Lucernaire, 20 h. 30 : les Chaises;
22 h. 15 : Sade.
Michel. 21 n. 10 · Ducs sur ranape.
Nouveaurés, 21 h. : la Libellule.
Fertre. 20 h. 30 : Corruption au
palais de justice
Théâtre Campagne-Premiere, 20 h. 30 :
le Presse-purée des Destaing; 22 h.:
Loretts Strong; 23 h.: Folk.
Théâtre Présent, 20 h. 30 : Ah ! bon.
Troglodyte, 22 h.: Kahai.

#### I.a danse

Hôtel de Sully, 21 h. : Ballets histonote: de Suily. Il L.: Ballets Elsto-riques du Marais. Jardin des Tulleries, 17 h.: Aleller chorégraphique Serge Keuten: 21 h. 30 : Spectacle Rimbaud-Kenakis.

Pour tous reaseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles

«LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Vendredi I<sup>er</sup> août

#### Le music-kall

Elysées-Montmartie, 23 h. 43 : His-Folies-Bergere, 20 h. 50 : J'aime à la folies folies to the first fevere.

Mayol, 16 h. 15 et fil h. 15 : Revue.

Olympia, 10 h. 45 : la Magie.

Taverne de l'Olympia, 21 h. 30 :

Lève-101 et viena.

Les opérettes

#### Mogador, 20 h. 30 : Flesta !

Festival estival

Hotel de Salty, 13 h. 10 : S. Billier, plano (Debussy, Money).
Bateaux-Mouches, 12 h. F. Hardy, tromposite et 2 de Villèle, orgue.
Jardin d'accilmatation, 15 h. : Musique pour les enfants.
Jardins du Palais-Royal, 20 h. 45 : Antsenat vivant.
Salti-Germain-des-Prés, 20 h. 50 : G. Baker, orgue, et F. Hardy, trompette (Caberon, Bach, Milbaud).

FRANKENSTEIN JUNIOR (A., v.o.): Margman, 3\* 1339-92-82). Quin-tette, 5\* (223-23-40); vf. \* Mont-parmasse-Pathé, 14\* (326-85-13).

LA GRANDE CASSE (A., V.f.): Ambassade, 8: (352-19-08), Berlitz, 2: (742-63-33), Ciuny-Palsoe, 5: (030-7-61, Montparnasse-Pathé, 14: (205-65-13), Cichy-Pathé, 18: (322-37-41), Gaument-Sud, 14: (331-51-65)

L'IBIS ROUGE (Fr.) : Studio-A!-pha, 5: (033-33-47).

LHLY, AIME-MOI (Fr.) : Hautefenille 64 (633-75-38), Templiers, 34 (272-94-58).

ORDRE DE TUER (A. v.o.) : Para-mount-Ersées. Se (359-49-54), Pu-tudes - Saint - Germain. Se (222-72-82) : v.f : Mariyaux. 2e (742-

83-80),
PAS DE PROBLEME (Fr.): Le Paris, 8° (259-53-89), Mercury, 8° (225-75-90), Caumont-Richelleu, 2° (223-55-70), Wepler, 18° (387-50-70), Danton 6° (325-68-18), Gaumont-Bosquet, 7° (551-4-11), Gaumont-Gambetta, 20° (797-02-74), Montparmasse-Pathé, 14° (326-65-12), Gaumont-Convention, 15° (828-42-27)

PHANTOM OF THE PARADISE (A. (.0): Lumembourg, 6- (633-97-77).

PEUR SUR LA VILLE (Fr.) : Breta-gne, 6° (222-57-97), Northandie, 8° (259-41-18), Rex. 2° (236-83-93).

PRESAGE (Mex., v.o.) : Studio de l'Etolle, 17º (059-19-93).

QUE LA FETE COMMENCE (Fr.): Cincone de Saint-Germain, 6º (683-10-82). Marignan, 8º (359-92-82)

LA SANCTION (A. v.o.): UGC-Océon, 6° (325-71-08): Ermitage, 8° (359-15-71), VF.: Rex, 2° (236-93): Miramar, 14° (328-41-02): Miratial, 14° (734-20-70): Murat, 16° (238-99-75).

te sheriff est en Prison (A., v.o.): Studio Galande, 5° (033-72-71); Elysées - Point - Show, 8° (225-67-29).

LA TENDRESSE DES LOUPS (All., v.o.) : Studio Médicis, 5º (633-25-97).

THE GROOVE TUBE (A., 7.0.) (\*):
Paramount-Odéon, 6\* (325-59-83);
Biarritz, 2\* (359-42-33); Montparpasse-Bienvende, 15\* (544-25-02).

TITI SUPER STAR (A., vf.): Gau-mont-Madeleine, 8 (073-58-03) (en mal à 14 h. et 15 h. 30).

TOMMY (A., v.o.) : Publicis Champs-Elysées, 8º (720-76-23) ; Paramount-Opéra, 9º (073-34-37) ; Paramount-

PROFESSION : REPORTER

### cinémas

Les films marqués (°) sont interdits aux moins de treize ans, (\*) aux moins de dix-huit ans.

#### La cinémathèque

Chaillet, 15 h.: les Nuits blanches. de L. Visconti; 18 h. 30; Madame Bovary, de J. Renoir; 20 h. 30; les Dames du bois de Boulogne, de R. Bresson; 22 h. 30; l'Ombre d'un doute, d'A. Hitchcock.

#### Les films nouveaux

BRANNIGAN, film américain de BRANNIGAN, film américain de D. Hickot, arec J. Warne. — V.o.: St-Germain-Studio. 5° (033-42-72), Marignan, 8° (359-92-82). — V.f.: Abc. 2° (256-55-54), Caravelle-Pathé, 18° (387-50-72); Montparnasse 83, 6° (544-14-27), Gaumont-Sud, 14° (331-51-16), Gaumont-Gambetta, 20° (797-02-74), Cambronne-Pathé, 15° (734-42-96).

LE DEMON AUX TRIPES (CHI-SEI), film Italien, d'O. Hell-man et R. Barrett, avec Juliet Mills. — V.o. : Marignan-Pa-Mills. - V.D.: Marignan-Fra-thé, 8° (359-92-82). - V.f.: Gaumont - Opéra. 9° (673-95-48); Mostparnasse 33. 6° (544-14-27); Clichy-Pathé. 18° (522-37-41); Gaumont - Sud.

AU-DELA DE LA PEUR, Illm français d'Y. Andrei, avec M. Bouquet. — Elysées-Cinéma, 8° (225-37-90).

L'ANGE NOIR, film allemand inédit de W. Schreter, — V.O.; Olympic-Entrepôt 1, 14° (783-67-43).

L'AIGLE AVAIT DEUX TETES, flem allemand de L. Becker; Olympic-Entrepôt II, 14\* (783-67-42).

#### Les exclusivités

A CAUSE D'UN ASSASSINAT (A., v.o.); Murat, 16° (288-99-75)

AGUIRRE LA COLERE DE DIEU
(Ali., v.o.); Studio des Ursulines.
5° (032-39-19); U.G.C.-Marbeuf, 8°
(225-47-18).

ALLONSANFAN (1t., v.o): Quin-tette, 5° (033-35-40); Marais, 4° (278-47-86).

Note of the state of the state

LA BALADE SAUVAGE (A., v.o.) Hautefeuille, 6° (633-79-38). LA CAGE (Pr.) : Bretagna, 6 (222-57-97) ; Trols-Eaussmann, 9 (170-47-55) ; Normandle, 8 (359-41-18) C'EST DUR POUR TOUT LE MONDE

C'EST DUR POUR TOUT LE MONDE (Pr.): U G.C.-Marbeuf, 8° (225-47-19): Maxéville, 9° (770-72-87); Quintette, 5° (033-35-40); Royal-Passy, 10° (527-41-16); Athéna, 12° (343-07-48). LA CLEPSYDRE (Pol., v.o.): Le Selne, 5° (325-92-46) à 20 h. et 22 h. 15.

ZZ R. 15.

ECHEC A L'ORGANISATION (A., v.o.) (\*): Balzac, 8° (359-52-70): v.f.: Caméo, 8° (770-20-89)

EFFI BRIEST (All., v.o.): Olympic-Pigozzi, 14° (783-67-42) (horaires spéciaux).

speciaux).

EXHIBITION (Pr.) (\*\*): La Clef, 5\*
(337-90-90); Miramar, 14\* (325-4102); Clichy-Pathé, 18\* (522-37-41);
Ermitage, 8\* (352-15-71), Heider, 9\*
(776-11-24), Marotte, 2\* (231-41-39);
Napoléon, 17\* (380-41-46); U.G.C.Odéon, 6\* (325-71-98).



# Montparmasse, 14° (326-22-17); Boul'Mich, 5° (033-48-29). TREMBLEMENT DE TERRE (A. vf.); Gaumont-Théatre, 2° (231-13-15).

TRINITA, PREPARE TON CER-CUEIL (IL. v.f.): Clichy-Pathé, 18e (522-37-41): Cambronne, 15e (734-42-96): Saint-Lazare-Pasquier, 8e (357-56-16): Fauvette, 13e (357-56-16).
UNE ANGLAISE ROMANTIQUE

NE ANGLAISE KOMANTIQUE (Angl., vo.): Concorde, 8° (33), 92-84): Cluny - Palace, 5° (62), 07-76): Saint-Germain-Villaga, 5° 623-57-59). V.F: Nations, 12° 623-64-67): Montparnasse - Pathé, 14° (325-65-13): Gaumont-Made, Jeine, 8° (673-55-63).

IN FLIC HORS LA LOI (R.-Fr.); Moulin - Rouge, 18° (606-63-26); Max-Linder, 9° (770-40-04); Lux-Bastille, 12° (343-73-17); George-V, 2° (23-41-46); Paramount-Opérs, 9° (073-24-37).

VA TRAVAILLER, VAGABOND (Rt. v.o.) : Saint-André-des-Arts, 60 (326-48-18). VILLA LES DUNES (Fr.): Olympic-Pigozzi, 14\* (783-67-42) (horsires speciaux).

VIOLENCE ET PASSION (It. 7. aggl.) : UGC-Marbeuf, 8° (225-47-19); Cinoche de Saint-Germain, 6° (633-10-82).

#### Les rééditions

LE MANUSCRIT TROUVE À SARS-GOSSE (Pol. v.o.) : Le Seine, p (325-92-46) (à 12 h. 15, sauf dim, 14 h. 45 et 17 h. 15) LES SEPT MERCENAIRES (A., v.o.):

ES SEPT MERCENARIAS (A. V.S.): Colisée, 8° (359-29-46): Mayfair, 18° (525-27-06): U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-03): v.f. : Gaumont-Lumière, 9° (770-84-64): Clichy-Pathé, 18° (522-37-41): Gaumont-Sud, 16° (331-51-16): Cambronne, 15° (734-42-96): Gaumont-Gambetta, 30° (797-02-74).

NDIA SONG (Fr.) : Le Seine, 54 (523-92-46), Hautefeuille, 64 (633-73-35), Montparnasse-63, 64 (544-14-57). 42-96); Gaumont - Gambetta, 39 (797-02-74).
VERA CRUZ (A. v.o.); Cluny-Ecotes, 5\* (033-20-12); U.G.C.
Marbeuf, 8\* (223-47-12); v.f.; Rez, 2\* (235-83-93); Rotonge, 6\* (633-68-22); Mistral, 14\* (734-20-70)
LE VOLEUR (Pr.) Publicis-Mati-cnon, 8\* (359-37-97); Paramount-Montparnasse, 14\* (356-22-17); Plazza, 8\* (073-74-55); Studio Jean-Cocteau, 5\* (633-47-62).

#### Les grandes reprises

AU CŒUR DE LA NUIT (A., 7.0.) :
Ariequia, 6º (548-62-25); PublicisMatignon, 8º (359-31-97).
BAS LES BIASQUES (A., 7.0.) : Action-Christine, & (235-85-78).

DROLE DE DRAME (Fr.): Studio de la harpe, 5° (033-34-33).

FESTIVAL LAUREL ET HARDY (les Carotiers-Tètes de Pioches): République-Cinéma, 10° (208-54-05). L'IMPOSSIBLE M. BEBE (A. v.o.) : Action-Christine, 6° (325-85-78).

L'INDE FANTOME, film français de L. Malie. — Olympic-Marilyn, 14. (783-67-12).

(783-61-42).

MACADAM COW-BOY (A., v.o., \*\*):
Quartier - Latin, 5° (328-84-85);
France - Elysées, 8° (225-19-73);
Guumont - Rive - Gauche, 6° (548-26-36); v.f.: Nations, 12° (343-04-67); Gaumont - Convention, 15° (828-42-27), Saint-Lazare-Pasquier, 8° (387-56-16). v.o.) : Concorde. 8\* (319-92-84), Saint-Michel. 5\* (326-79-17), PLLM.-Saint-Jacques, 14\* (589-68-42); vii. : Impérial. 2\* (742-72-52). PARACHUTISTE MALGRE LUI (A.

v.o.): Quintette, 5° (033-35-40): Elssées-Lincoin, 8° (339-36-14): v.f.: Maxeville, 9° (770-72-87): Mont-parnasse - Pathé. 14° (328-35-13): Clichy-Pathé. 18° (522-37-41): Gau-mont-Convention, 15° (823-42-77). LES PRODUCTEURS (A. vo): New-Yorker, 9- (770-63-40): Ey-sées-Point-Show, 3- (225-67-28); Luxembourg, 6- (633-97-77).

SENSO (It., v.o.) : Elysées-Lincoln. 8º (359-36-14) : Saint-Germain-Eu-chette, 5º (633-87-59) : vf. : Studio-Raspail, 14° (326-38-98). SBERLOCK JUNIOR (A.): Siysées-Lincoin, 8° (359-36-14); Dragon, 8° (548-54-74); Quintette, 5° (633-33-49); Jean-Renoir, 9° (874-40-75); Action-Lafayette, 9° (878-80-50). UNE NUIT A CASABLANCA (A. v.o.): Champollion, 5- (033-51-80).

#### MARIGNAN vo - GAUMONT OPERA vr - CLICHY PATHE vr MONTPARNASSE 83 vr - GAUMONT SUD vr PATHÉ BELLE ÉPINE VE

En raison de certaines scènes d'une sauvagerie inouïe portées à leur paroxysme par un équipement sonore électronique révolutionnaire, ce film est recommandé exclusivement aux spectateurs en parfait équilibre physique et moral.

META NET

un song



### ARTS ET SPECTACLES

### **Exposition**

The strain and the 

W. State of the St

地 转上右 证

10 h., 20 : J'alma & ta

ot 21 h. 15 . Berns.

is : la Magie. dynapia, 21 h. 35

30 r Flesta I

18 h. W. M. Billier, M. Mousel). S. de Villèle, organ-handration. A. h. : her original, the Repai, W. h. 45 ;

the Prist, 20 h. 30 : m, at F. Hardy, trum: m. Hach, Millertall;

# 20791015 (A. v.o.): - (258-61-32). Guin-- (258-61-32). Hone-- (258-63-12).

ASSE (A. S.L.): AD-188-19-60). Berlitz, 2-2003-Paines, 3- 653-Specialnes-Paths, 14-2013-State Paths, 15- 132-1013-State 14- (53)-53-

Fift. Studio-Li-

or (re.) : Renteleutie i. Templiers, P 122-

(ME (4. to): Para-te. De (338-49-34); Po-Germaia; De 1722-Mariyaux, De (742-

E. Marcury, S. La Pa-

Onement - Archellen, 2 Septer, 12 (197-48-76), (198-48-16), Caumont-(197-48-76), Short-(197-48-76), Short-

THE PARABUSE (A.

WHILE Pr.1 Prets-

Est. (40.) - Bluelo de (235-19-63).

H (A, P.B.) : UCC-28-(1-91) : Ermitage, P 2 - Haz P (125-140) : Haz P (125-140) : Haz P (125-(125-41-42) :

William III

CHANGE (Fr.)

(Pr.) : Le Bette. 5-

mir fous renseignements concernant

semble des programmes ou des salles MONDE INFORMATIONS SPECTACLES.

**479.20 (lignes groupées)** et 727.42.34

seu les dimanches et jours fériés)

Vendredi I' août

Montparnasse, 14 (226 7 b)
Boul'Alich, 5 (033-(2-2))
TREMBLEMENT DE TERRE
V.1.): Gaumont-Tribute, 2 (2)
33-16).

TRINITA, PREPARE TON U. (CUEM. (IL., vf.) : Clichy-Park. (S22-77-41) ; Cambronne, ile R. (237-56-16) ; Fauvette, in E.

UNE ANGLAISE BONLING

(Angl. v.o.): Concords & Co. 22-84): Clumy - Palace & C. 97-781: Saint-Garman-Village (533-87-59). V.F. Montparasses & C. 144 (326-65-13): Gaumon-k. 149 (326-65-63): Gaumon-k.

EM FLIC HORS LA LOI (IL.

Moulin - Rouge, 19 (1953)

Max-Linder, 9 (770-40-65)

Bastille, 12 (343-79-77); Geography (1973-34-37)

VA TRAVAILLER. VIGIBOND.

Pigozzi, 14° (783-67-42) (20 speciaux).

WIGHENCE ET PASSION & angl.) : UGC-Marber, & 47-191; Cinoche de Saint-Garde (633-10-62).

LE MANUSCRIT TROUTE 4 9

LES SEPT MERCENAIRES ...

(25-92-15) (a 12 : 1 22)

Collete, 8" (227-21-41), 123-4 (525-37-05); E G.C.-(1-12-2)

11-63): vf. : Gummings 9- (738-4-64): Director (22-21-41): Gumming (231-51-16): Continue (236): Gumming (2-66):

CTOP. 30 MODIFICATION CO. STREET CO. STREET

Les grandes represe

AU-COUR DE LA NOTE :

Action-Christian Company

te la harpe

Caroliera-Tères publique-Cinera

LIMPOSSIBLE M REE!

Action-Cit.

L Main -

LINDS PINTONE "

MACCOAM CON-201

(178-17-27), 824 10 (387-56-15

PARACHI TISTE MAIL
TO CONTROL
Experience Pain
Compared Pain
Compared Pain
Compared Pain
Compared Pain

LES PRODUCTEUR

SEERLOCK JUNIO

CNE NUIT A CASTELLAND

\$2050 (2) 540 ·

Ariequiz & Material &

Les rééditions

THE CRUZ

EE VOLFUR

v.o.) : Saint-Andre-des-Ang (338-48-18).

de 11 heures à 21 heures.

### Les antiquaires à Monaco

(Suite de la première page.) D'entrée de scène, Cartier accueille le visiteur sur la pointe d'un énorme diamant, entouré lui-même d'un simulacre de brillants pointés vers le bas : présentoir ingénieux et symbolique imaginé par Cartier pour dévoller sur autant de facettes diamantaires bien des ressources étonnantes de sa production mélée à l'histoire depuis 1845. Parmi les joyaux contant aussi bien l'hablieté manuelle de l'orièvre que l'anecdote ou le pedigree de personnes d'antan, l'œil s'attarde sur la Mallette de cuir fauve gravée du nom de Mme Evans » (épouse du dentiste américaln de l'impératrice Eugénie). à l'adresse du « 18, boulevard Maillot. Neuilly-sur-Seine - contenant un service en vermell de dix-sept pièces exécuté par Keller, don de l'impératrice en reconnaissance de l'aide apportée par le Dr Evans à sa fuite voyée, Mme Josette Catan (Paris).

#### Les fervents des siècles lointains

Eskenazi (Milan), lui, est un dione concurrent, mals dans le tapis chinois, creant l'ambiance la plus favorable à un très beau Torse khmer. un Chameau Tang, superbe de proportions, et comme divinisé par la coulée de ses glaçures, une paire de tuiles faitières couronnées de merveilleux chevaux au galop. Le prolotype du bouddha khmer se retrouve en un exemplaire presque similaire de plus torte taille, se détachant sur le fond d'un paravent à huit feuilles dont le paysage peint à l'encre de Chine (dix-septième) permet toute ilberté d'écriture et celle de s'évader hors de son salon par l'entremise de Beurdeley et Cie (Paris). Mals avant l'évasion, l'exposant nous convie à profiter d'un ample siège en bois de racine de teck (dix - neuvième), ébouriffant d'architecture fantastique. Les pas du flâneur avancent et dans le contraste s'arrêlent devant la sévéc'est le domaine de Nella Longari (Milan), touiours attachée non seulement à la qualité même de l'objet, mais également à son caractère exceptionnel : la fastueuse tapisserie bruxelloise du Colosse de Rhodes (fin seizième), enrichie d'une bordure où se succède une sulte de panneaux historiés, forme la tolle de fond d'un décor où deux coffres (fin quinzième) à usage nuptiel graves de médalilons, de fleurs, de fruits et d'écussons d'une patine que seul le temps a pu lentement mûrir ; trois jarres d'un gonflement superbe dont l'une, florentine, est peinte de motifs de feulliages entre courent deux lione dressé le tout dans un coloris d'un bleu ntense sur couverte crême - rarissime et de toute beauté avec ses anses angulaires - suffisent à suggérer la scène déroulant les fastes d'un marlage toscan, il y a cinq cents ans. On s'incline devant tant

de riqueur. Mario Bellini (Florence) est, lui aussi, un fervent passionné de ces siècles fointains. Mais II se mêle à la passion un désir d'identification à tout prix qui va parfols au-delà du possible : le très beau panneau peint de la Vierge et l'Entant que l'exposent attribue à la première époque de Michel-Ange, nous a paru plus proche de l'ambiance répandue autour de Filippo Lippi. On jouirait pur anonymat. Ce qui est le cas d'un petit panneau peint par un primitif siennois à fond d'or (quatorzième), plaire à ses amateurs. une Crucilizion dont l'émotion s'est conservation. Un haut-relief

Sur les arrières du diamant. Darlo Boccara (Paris) dispose avec une délicate attention pour Leurs Aitesses

en Angleterre. De quoi faire un joli

Sérénissimes, le Prince en voyage, l'une des célèbres pièces de la tenture chinoise (ancienne collection Beisteouil. L'exposant, soccialiste de la tapisserie ancienne, nous accompagne vers les stands avec les deux Gobelins des Enfants lardiniers, inspirés des cartons de Charles Lebrun. Et nous voici au seuil d'une tenta où toutes lus couleurs claires les plus caressentes à l'œli nous de coton, dont le dessin abstrait et la lonalité transparente auraient tant piu à Matisse (cf la Chapelle de Vence), inclient à la prière avec les

Vierge et l'Enfant, Impose une vigoureuse et rustique monumentalité. Enfin, on s'attachera sans peine au Portrait d'homme casqué, en marbre, donné à Tullo Lombardo (1455-1525) dont l'extraordinaire modelé dans un matériau dur est convaincant de pénétration psychologique

du personnage. Mitoyen du précédent exposent, Adriano Ribolzi (Lugano, Monte-Carlo), mérite mention à part : depuis que chacun put constater, il y a déjà quatre ans à la Biennale de Florence, son savoir calculé et si sensible de scénographe, on n'eût famals de déception à revoir ses l'invention pour remonter un autre réalisations de classe. Sa règle de conduite est d'en mettre le moins possible, mais toujours ce qu'il faut. Les deux tapisseries qu'il présente ques dont il est le grand connaissont d'origine et d'esprit fort différents : la première, de Tournal (début son bassin, par Bellon (argent, XVII<sup>a</sup>), est une imposante composition allégorique animée de figures par Dall et réalisée par Sterie : on célébrant les récoltes de l'automne ; transite d'un coffret en lapis-lazuli la seconde provient d'une suite et or émaillé manière Renaissance, mythologique des Gobelins (c. 1730), dù à Froment Meurice (Expo unifigurant dans deux cartouches L XV, l'Enlèvement d'Europe et Diane et Niobé, le tout dans l'envolée de d'une énorme perle baroque et qui l'écriture Bérain, y compris le cadre n'est autre, selon J. Kugel, qu'un tissé; devant elle, la perfection de vrai faux ayant appartenu à un galbe d'une commode en laque Rothschild.

Les vapeurs de l'abondance

La céramique ne pouvait être plus semble avoir encore gardé le sousenté par Nicolier (Paris). D'origines poudrée sorti d'un camavai vu par très diverses - Nevers, Rouen, Longhi : si l'on délaisse un incroya-Moustiers, Marseille, Strasbourg, ble Magnasco ou un audacleux G.B. à une série d'assiettes de Montelupo cennes, Saint-Cloud, Sexe, pour la porcelaine. — l'ensemble conserve animées de flaures populaires. Chez Braghieri (Paris) le L. XIII une homogénéité, celle de la quaest la note dominante : une « bijoulité : on remarquera le grand plat terie pour un mois d'août » comme de Moustiers, ovale avec motif de Tempesta et parmi bien d'autres Messagier l'écrit de son pinceau. c'est l'étonnant petit cabinet d'écaille raretés, l'étonnant plat de Gubbio,

qu'illustre l'ivresse de Bacchus. Stéfanovitch (Bruxelles) ne peut concurrencer : mais sans prétention ni défaillance de goût, l'exposant propose un petit cabinet où sur fond rouge et bleu se détachent la porcetaine de Chine — fort iolie fontaine, un ravissant égouttoir dont le pourtour extérieur et intérieur est composé de paysages en camaieu bleu sur fond blanc, technique dont les céramistes de Delft se souviendront — ainsi que les mignardises de flourines de Saxe où l'on ne sait trop ce qui du sujet ou de l'adresse du porcelainier l'emporte pour tant

Ca et là, tout un chacun est tenté prolongée jusqu'à nous grâce à sa par ce qui évite le commun : chez Bartolozzi (Florence), un charmant en bois polychrome que l'on situe petit secrétaire en noyer (Venise dans le cercle de Della Quercia, la dix-hultième siècle), dont le miroir

rouge signée Dubois. Trouvaille d'accord pariait i Côte à côte, les en bols polychrome de chez Bresset (Paris), suranimée en outre par la brassée de tableaux modernes dont lapisseries ne s'indisposent pas, cela Daniel Malingue (Paris) illumine la en raison de l'angle obtus de précimaise transparente — dans leur sentation leur donnant l'écart sans grande majorité tous les noms clas lequel elles s'offenseraient : vues à travers un praticable d'ouverture sés du surréalisme en vogue. Max Ernst, Tanguy, Miro, doublés par une sensation de protondeur s'en leur reflet dans les glaces, - le dégage avec le concours d'un éclairage invisible qui les unifie. Situés en proue, sur deux stèles, des promeneur-amateur peut ressentir des vapeurs à la vue de pareille ronzes de belle fonte dus à Cela dit, on ne peut que s'ébaudir l'atelier de Jean de Bologne - les Exploits d'Hercule - s'incorporent d'admiration devant la paire de

cabinets-médailliers dont l'architecà l'ensemble maigré différence et opposition du style. Autre exemple tonique est résolue en force dans la table démontable de Napoléon (\* l'ébène, la marqueterle d'écaille et par Biennais avec son plétement les bronzes ciselés et dorés, masca rons, fleurs et feuillages. Leur attricariatides de bronze doré et son bution à André-Charles Boulle est plateau faux marbre en bois pour plausible et plausible est leur profaciliter le transport, auralt nu être en service pour la signavenance rovale. Au-delà d'une ample table-bureau ture en campagne du traité de Tild'époque Régence remarquable pour ses bronzes, le regard foullie l'entre-

choix de la tonalité des tapis est aussi la souci du présentateur.

et d'une argenterie de toutes éco-

seur : on passe d'une algulère et

dix-huitième siècle), à celle inventée

verselle, 1855) à un Centaure (dix-

neuvième) , dont l'abdomen est fait

rouge et filets blancs, aux fines co-

ionnes à pans coupés ; les chaises

d'enfants ou chauffeuses en bois

d'olivier (Espagne, dix-septième siè-

cie) et enfin ces quatre peintures de

Nature morte aux intruments de mu-

sique et maccemonde de forme hexa-

gonale dues à Bettera (dix-septième

Chez Renoncourt (Paris) le mobi-

lier citronnier parfume le stand à

clair du semainier est heureux pré-

lude l'aube de chaque jour et, la

nuit venue, il y aura lieu de trouver

repos au coin de feu sur deux sou-

riantes petites chauffeuses -- All

siècle) émule de Baschenis.

lacs vermiculaire d'une commode Rien n'est laissé au hasard. On séduit par son originalité doublée quitte, ravi, une lecon de mesure du charme de la dentelle de cuivre. dont tout le secret réside dans la On s'attarde devant une commoda laque noire Louis XV décorée On ne peut s'attendre, bien sûr, dans le goût chinois (estamplilée à l'inattendu : mais les Girales en feu, de Dali (1942), présentes à Jacot) ; on frôle avec délice le galbe légèrement ventru de deux l'exposition pour ne pas avoir été encoignures de Gamler où le bronze dévorées par des flammes dévaschuta aussi souplement ou'un coup tatrices, étalent-elles prémonitoires de pinceau d'aquarelle et l'on finit ou, au contraire, un contre-feu? par embrasser, tant on a soif, la Toujours est-il que Jacques Kugel panse ovoide de ces aiguières en (Paris) fut le malchanceux d'un porcelaine de Chine bleu fouetté priincendie qui se déclara à minuit la sonnières d'une admirable coulée de veille de l'ouverture : il y perdit son bronze doré, aussi flexible qu'une branche de saule. Un Max Ernst stand et surtout cinq précieuses tapissaries, mais non le courage et surplomb la commode Boulle sur laquelle se dresse l'élégance des stand en vingt-quatre heures, y préaiguières : l'effet est de choc, mals sentant la superbe d'une orièvrerie

en définitive plutôt choquant. Ce qui est mieux trouvé est précisément le rapport entre une petite console demi-lune laquée blanc Louis XVI et l'organisation dépoullée et chan-tante entre le rouge et le bleu d'une rare peinture de 1931 (50 × 50) par Mondrian. L'idée de faire d'une salle de café-concert avec loggias et scène

um jardin suspendu à l'étage sous des platonds de 20 mètres de haut, revient à la Signora Bellini. Mais c'est son fils, Luigi, qui l'anime avec la sculpture Italienne contemporaine : il piante ici et là des Greco (le Bœuf ramassé en ove), des Martini (le Dos), et l'élève de ce dernier, Manzu, dont on apprécie l'art personnel frémissant de vie survoitée et parfois d'un étrange baroque.

Et puisqu'il faut conclure, sans avoir perdu au jeu, on pourra dire montagneuse et la mer, dans cet espace réduit où le mêtre carré n'a pas de prix, le visiteur curieux d'art sera à même de faire sur place presque le tour du monde. A coup sûr, ce jeu-là en vaut bien la chan-

PIERRE GRANVILLE.

★ Monte - Carlo, Sporting - Club. Jusqu'su 11 août.

ELYSÉES LINCOLN v.o. - QUENTETTE v.o. - MAXEVILLE v.f.

MONTPARNASSE PATHÉ v.f. - CLICHY PATHÉ v.f. - CONVENTION GAUMONT v.f.

JERRY LEWIS dans son film le plus drôle

#### **festivals**

. Au Théâtre Ouvert d'Avignon

#### «Catherine» de Vitez, d'après Aragon

Quatre femmes et quatre hommes dinent dans des assiettes blanches. Consommé, veau jardi-nière, salade, petits fours, champagne.

Dans le réfectoire des couvents

on ne bavarde pas : on écoute une lecture sainte. Chez Antoine Vitez, les dineurs eux-mêmes parcourent à haute voix, l'un après l'autre, dans l'édition de poche Folio, un roman de Louis Aragon, les Cloches de Béle, dont I'une des protagonistes a Cathe-

rine pour prénom. Les pages qui ont été retenues pour ce « Un livre, des voix », racontent grèves, onvriers charges par la troupe, coup de Jarnac des élections, déploiement d'un régielections, deploiement d'un regi-ment pour abattre un anarchiste, racontent cela dans une prose jeune, sveite, qui chauffe s'il faut. Aragon est un conteur doué. D'un cell on lit cette aventure, de l'autre on pique sa fourchette dans une carotte, une olive. Parfois l'émotion l'emporte. On grimpe sur la table comme sur des paves, on fait gicler le vin rouge puis-qu'il a, un peu, la couleur du sang. Ces jeux d'apparences sont d'un charme sûr, parfois d'une

Il y a un tunnel enfoui qui relie l'acte du repas à la représen-tation des fables politiques. Que l'on se rappelle le diner de Gervaise dans le film de Clément, celui de la Noce chez les petits bourgeois, dans la mise en scène de Vincent, que l'on se rappelle les tables convertes de cornichons bleus, de poisson fumé, de cris-taux, du Don paisible de Guerassimov. Jésus a inauguré avec ses apôtres un genre dramatique qui ne s'est pas éteint, celui du pain partagé dans des circonstances définies, à des fins précises.

Proposer une lecture des Clo-ches de Bâle à travers les incidents si attrayants d'un diner, d'arbitraire et aussi de facilité que l'on ne perçoit pas du tout tant actrices et acteurs, comme d'habitude chez Vitez, sont à la fois expressionnistes et retenus, passionnés et techniques.

C'est la classe, quoi, camarades. Catherine est un exercice de haute école qui force l'estime, et qui fait parfois quelque chose à

M. C.

### formes Le testament de Bellmer

richesse folle, qui vient à point étancher notre soif d'images verbales et visuelles en ces jours caniculaires où l'activité dite intellectuelle tourne su ralenti. Avec sa minutie coutumière. Hans Bellmer avait participé à son élaboration. D'une certaine manière, Roger Borderie en témoigne, il en voulait faire son testament d'arriste.

Ce n'est donc pas un hommage posthume qui lui est rendu. Cet épais volume ne vise, trop modestement, qu'à rassembler au maximum, dans les possibilités acmelles, les éléments d'un dossier. Plus prétentieux, il pourrair se dire une somme, avec, dans la mise en scène et le contrepoint typographique spéciaux à la revue, la réunion des anciennes et nouvelles études critiques les plus pénétrantes, et, précédant les sections consecrées en dessin et à la gravaire, la quasi-totalité des écrits de Bellmer en version bilingue, française et allemande.

L'importance de ces écrits n'est plus à souligner. Textes et œuvres graphiques s'éclairent, s'expliquent mutuellement. L'érotisme de la Pompée, d'origine nettement provocatrice, s'exprime avec autant de force par le mot que par les mille transformations plastiques que l'objer-femme a subies pendant un quart de siècle, entre autres les Jeux de la pospée illustrés de textes par Paul Eluard. Dans leur préface, Bellmer développe scientifiquement les possibilités

LEWIS

Pauvre Bellmer! Mort trop tôt (le mécaniques offertes par les « jointures 28 février dernier), condamné par un à boules ». Les jeux de la Poupée et mal sans merci, pour voir achevé le leur « curieux hermaphrodisisme » numéro spécial d'Obliques (1), d'une devaient donc être dépassés, amplifiés, er, nocumment, la Patita Anatomie de l'inconscient physique on l'Anatomie de l'image va aboutir à ces images interanatomiques qui rejoignent les régions profondes de la sexualité. D'une sexua-

lité exacerbée et Incide. Il fallait exhumer les commentaires inégalés de Joë Bousquer, qu'une extraordinaire amitié lis à Bellmer. Le génisl infirme de Carcassonne va au-delà de l'apparence du physique : « L'admiration que l'on opposerait à ces œuvres ne serait qu'un faux-fuyant, une défaite; elle méconnaitrait que le charme y est un philtre; [...] Le beau, ici, impose le révoltant... » Et, plus loin : « Quel-fois, il emploie sournoisement le trait exect et volostaire, réservant l'ailleurs ce dessin d'ingénieur aux figures qui se retourneut contre l'ingénieur et dépassent ses calculs. Plus souvent, redescenda an labyrinabe de l'inspiration maternelle. il s'abandonne à l'automatisme et laisse ses doigts parler la langue du corps... > un leinnouv par Obliques, concernant les symboles sexuels et poétiques d'une création où « tout le réel s'ajaste tout l'imaginable > : ils < accentuent la certitude sans prix que la vie est un

Cette évidence est renforcée par Yves Bonneloy : « Où casse l'emprise de l'analyse mathématique commence celle de Bellmer, qui se définit donc comme son négatif, et l'agent d'une investiga-tion complémentaire à la sienne. > En appliquant une méthode aussi rigou-

Une fois de plus ce sont les poètes qui se sons aventurés le plus loin dans le monde d'un peintre. La réciproque est vraie, aussi, dans le cas de Bellmer. Plus aveuglante encore lorsque l'artiste se met en tête de traduire plastiquement des visions proches des siennes. Avec les eaux-fortes de l'Histoire de l'œil. les gravures de *Madame Edwarda*, l'identification est totale. Il se sent de plainpied avec Georges Betaille comme avec Sade ou Kleist (Ser le théâtre de *marionaattas) et maints auteurs* sutréalistes dont il a illustré les ouvrages. On trouvers même la phtographie de toutes les pages comportant un dessin de Bellmer des Œilledes citalées en nobes, de Georges Hugnet, publiées en 1939 par Jeanne Bucher. Petite

Tour le réel et tout l'imaginable, disait Joë Bousquet... Cela suppose la coexistence, le mariage de deux techniques opposées. On en convient volontiers devant les portraits terriblement « resemblants » de Paul Eloard ou d'André Brecon, de Gaston Bachelard ou d'Albert Camus, de Max Ernst ou de Wifredo Lam. Et Hans Bellmer, qui n's renié ni ses maîtres ni ses amis, qui a tenti à ce que, dans cette livraison on nom soit associé à ceux de Baldung Grien, Grünewald, Dürer, Altdorfer, et de ses contemporains Georges Grosz et Friedrich Schroeder Sonnenstern, s'insère donc de son propre aven dans la lignée des visionnaires germa-

Comme le dir René de Solier : « Nous sommes proches de jemeis vu », sans quitter le domaine des formes.

JEAN-MARIE DUNOYER.

Bellmer, 300 p., plus de 200 re-productions en noir et en couleurs, 96 P. Obliques, boite postale nº 1, Les Pilles, 26110 Nyons.

■ Le film ¢ Jaws » (¢ le Monde » de janvier, sous le titre « les Dents

Version anglaise, sous-titres français
CONCORDE PATHÉ - SAINT-MICHEL - PLM SAINT-JACQUES

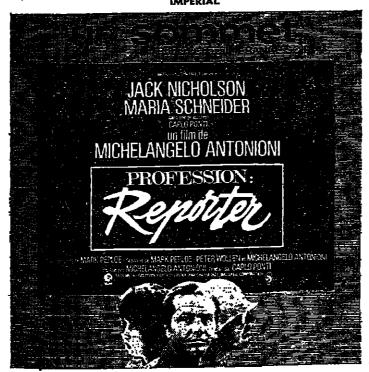

dossier giouré par une découpe en MARTIN forme de trèfie à quatre feuilles de même essence et de même époque Restauration. Chez Paolo Ro-

triomphe le mobiller dix-septième et dix-huitième siècles français sous l'égide de Jacques Perrin et Maurice Gallet (Paris) a divisé l'espace à salons séparés par des glaces ou

très du stand, bien gardé par deux leurs (travall florentin), stand où Segura (Paris). Le décorateur Gérard eux imparti en autant de cabinets ou des parois de verre fumé, ce qui crée une sorte de confusion presoue à la manière du musée Grévin. Et la surcharge de meubles aidant, augmentée de l'apport de belles statues

mano (Florence), qui ne s'enchanterait de la variété et de la qualité des dix-huit mortiers s'espacant dans le temps entre treizième et dix-sep-On attendalt plus des galeries monégasques. Quant aux tableaux anciens, on reste sur sa falm : la Galerie Zumkeiler (Genève) ne prend pas des vessies pour des lanternes, mais un tableau pour une peinture de Poussin assisté de Dughet Quant à Pardo (Paris), ce qu'il propose ne permet pas l'entho mals tout respire d'honnêteté, mal gré des attributions pouvant être rectifiées (un Momper pourrait bien être un Connixioo). L'agréable Autoportrait par Droiling daté 1790 a du panache, mais on peut rester plus sensible à l'esquisse donnée à J.-B. Pierre, où l'influence Boucher est Nous voici enfin parvenu à l'en-Noirs en buste de marbre de cou-Une Production **malgré** ....MONA FREEMAN DON DEFORE ROBERT STRAUSS

PARLY 2 - TRICYCLE Asnières - MULTICINÉ PATHÉ Champigny EPICENTRE Epinay - ARTEL Villemenve-Saint-Georges

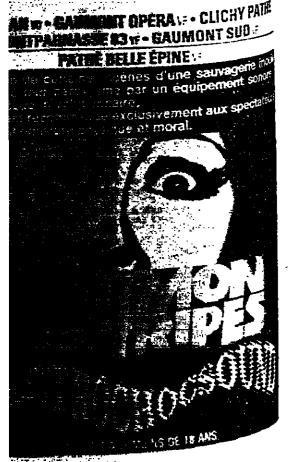

#### Réceptions

— A l'occasion du quarante-huitième anniversaire de la Fon-dation de l'armée populaire de libé-ration de Chine, l'attaché militaire, naval at de l'air, M. Wu Chen, a donné une réception à l'ambassade de Chine, le 31 juillet.

#### Naissances

— Annie et Dominique Faivre Istria ont la jois d'annoncer l naissance de Juliette, le 23 juillet 1975. 30, rue des Cordellères, 75013 Paris.

- François et Bertrand ont la jole de vous annoncer la haissance de leur sœur Cécile, Cécile,
la 28 juillet 1975.
De la part de M. et Mine Yves
Gallet-Luce.
44, rue de Turenna,
59000 Lille.

Pierre Lachkareff et François née Jardon, ont la jole d'annonce la naissance de Cyril, le 18 juillet 1975. 16, avenue du Parc, 92170 Vanves.

M. et Mme Pierre Lobstein,
M. et Mme Benjamin Roman,
sont heureux de faire part de
naissance de leur petit-flis
Marc Lebstein,

eu foyer de leur fills Marc-Pierre et de leur fills Gloria, à Aréquipa (Pérou), le 22 juillet 1975. Nations unies, Nations unites, Lomé (Togo). Château de Terrisse, Cotignac, Var. Cour supérieure de justice, Aréquipa (Pérou). 534, Horacio Urtega, Lima (Pérou).

OFFRES D'EMPLOI

CAPITAUX OU

DEMANDES D'EMPLOI

séjours à l'étranger.

#### Mariages

 M. et Mme Bernard Isaac,
M. et Mme Jean Wateriot,
sont heureux de faire part du
mariage de leurs enfants Laure

es

Gérard, qui sera célébré à Millery (Ebône), le 6 septembre 1975.

#### Dècès Jean PITRAU

Nous apprenons le décès subit à Tardets (Pyrénées-Atlantiques), de M. Jean Pitrau.

[M. Jean Pitrau avait quarante-six ans Petit exploitant agricole dans la montagne basque c'était une des personnalités les plus attachantes et les plus contestées de la région.

de la région.

Fondateur de l'ASAM (Association au service de l'agriculture de montagne), il se trouva rapidement à l'écart des organisations agricoles officielles : il trouvait « que les choses n'aliaient pes assez vite ». Peu après le séisme qui ravagea la régión d'Arette, il organisa, avec la participation de plusieurs objecteurs de conscience, divers chantiers et vint en secours de plusieurs sinistrés. Plus, tard, quand la patite école de son quartier fut fermée, il organisa une véritable « résistance » et crée une écola « sauvage ».]

#### Edouard UTUDJIAN

M. et Mme Christian Saint-Leurs enfants Et toute la famille, ont la douleur de faire part du

ont la douleur de faire part du décès de

M. Edouard UTUDJIAN,
architecte D.P.L.G.,
urbaniste D.L.U.P.,
expart près le tribunal
administratif de Paris,
secrètaire général du G.E.C.U.S.,
officier de la Légion d'honneur,
survenu le 28 juillet 1975, à l'âge de
soirante-neur ans.
Les obsèques auront lieu en l'église
arménienne de Paris, 15, rue JeanGoujon, Paris-8, le mardi 5 soût
1975, à 15 h., suivies de l'inhumation
au cimetière de Thials Parisien.
10, rue Oswaldo-Cruz,
75016 Paris.

### [Architecte diplômé par le gouverne-ment et urbaniste diplômé de l'institut d'urbanisme de l'université de Paris, M. Edouard Utudjian étalt né en 1905 à

istanbul (Turquie).

Il était, depuis 1933, secrétaire général et fondateur du groupe d'études et de coordination de l'urbanisme souterrain

coordination de l'urbanisme souterrain (GECUS).
Professeur à l'Ecole supérieure des beaux-arts de Paris depuis 1922, on lui doit notamment des usines d'épuration des enux d'égout de certaines grandes villes francaises, le casino de Plombières, des groupes d'H.L.M.
Chargé de la restauration de la basilique du Saint-Sépuicre de Jérusalem, il était expert de l'Unesco pour la restauration des monuments chrétiens en Iran.]

— Saint-Sorlin-en-Bugey (01) « Cusablanca - Lyon - Paris - Alx-Jes-Bains.

— Mme Henry Dolbeau et ses enfants Hubert, Marie-Chantal, Christian et Eric,

Mme Hubert Dolbeau, ses enfants,
petits - enfants et arrière - petitsenfants.

Mile Christiane Monfort,
M. et Mme Rojat et leurs enfants.
M. et Mme Yves Monfort et leurs enfants,
M. et Mme Prat et leurs enfants,
Mile Germaine Bachelard.
Les families Dolbeau, Palluy, Bachelard, Monfort,
ont la douleur de 'aire part du décès

accidentel de
M. Heary DOLBEAU,
Les funérailles seront célébrées le
samedi 2 août, à 16 heures, en l'égille
de Saint-Sorlin-en-Bugey (corps déposé). 01910 Saint-Sorlin-en-Bugey.

M. et Mme Jean Jacolin, professeur, et Mme Jean Courjon.
M. et Mme Henry Jacolin,
M. et Mme Luc Jacolin,
M. et Mme Jean Metzger,
M. et Mme Christian Jacolin,
M. et Mme Hubert Jacolin et leurs

Sabine et Christophe Courjon, Les familles Barthelemy, Larrive Reiger,
ont la douleur de vous faire part du
décès de
M. Antonin DOUGEROLLE,
officier de la Légion d'honneur,

croix de guerre 1914-1918 croix de guerre 1914-1916, chevalier de St-Grégoire-le-Grand, syndic honoraire de la compagnie des agents de change de Lyon, ancien président de la société des ingénieurs carts et metters », ancien président de la société des ingénieurs civils de France, pieusement décédé le 39 juillet. 2 littre de colvant divasent als.

l'age de soliante-dir-sept alls.
Obsèques ler 20út à Lyon. Inhumation à Meyrieu.
Avenue Bequeèjour, 59300 Caluire.
69330 Meyrieu.

de Pas.

Jacques et Alexandre.

Mine Viriane Vasse-Murvin.

Mine Josiyne Vasse-Murvin.

ont is doubleur de faire part du dêrès
de leur mere et grand-mère. – M. et Mms Kaluszynski et leur fille.
M. et Mme Zylberbaum et leurs enfants Leurs parents et amis, Leurs parents et anis, nous prient d'annoncer le décès de Mime Frydman ESTHER. Les obsèques ont en lieu dans la plus stricte intimité à Bagnest, le 31 juillet 1975. née Christiane Achard, survenu à Grasse (08), le 50 juillet 1975.

Mme Jean-Marie Floquet,
 Mme Raymond Floquet et ses
enfants,
 M. et Mme Jean Bony,
ont la douleur de faire part du
décès de

M. Jean-Marie FLOQUET, agrège de l'Université, élève à l'ENA. leur époux, fils, frère et gendre. Les obséques auront lieu en la Les obseques auront cathédrale de Reims. 46, rue Saint-Antoine, 75004 Paris. 1. place Royale, 51100 Reims.

Cet avis tient lien de faire-part.

M. et Mme Roger Haglage et leurs enfants.
M. Guy Hagiage,
M. et Mme Edmond Lascar et leur ont la douleur de faire part du décès de
Mme veuve Maarice HAGIAGE,
née Louise Senouf.
leur mêre, grand-mêre et sœur,
survenu le 27 juillet en son domicile, 27, rue Decamps, 75016 Paris.
Les obséques ont en lieu en toute
intimité.

La famille s'excuse de ne pas

— Mine Lucien Cahen-Mar.

M et Mine Alam Cahen-Mar.

Sanctine et Enc.

Et toute la famille.

cans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les marques d'affection d'estime et de sympathie qui leur out été témoignées lors du décès de M. Lucien CAHEN-MAY. ici l'expression de leur gratitude.

professeur boloraire.

de Pas.

SETTECT TARE SA QUARTE-TING!-REUTICHE ATTER.

Les chaéques ont en lieu dans la plus strate intimité à Theure (CS).
46, avenue Emile-Zola (CS).
00400 Yagure.

Mme la générale Jacques-Louis MURTIN,

M. Louis PHILIPPE,

Remerciements

- Le comte et la comtesse Gérard

#### Visites et conférences M. Maurice Jamete, 502 frère. La famille et ses amis, one la douleur de faire part du Gérès

#### SAMEDI 2 AOUT

VISITES GUIDES ET PROMENADES. — Caisse nationale des monuments historiques. — IS h. II. qual de Conti, Mime Legregeois : c La chapelle du collège des Quaire Nations où siège d'Académile s. — 15 h. angle rue Saint-Jacques et rue de la Parcheminerie, Mime Lemarchand : c La rue Saint-Jacques o. — 15 h. 62, rue Saint-Jacques o. — 15 h. 62, rue Saint-Jacques o. — 15 h. 63, hall gauche du château de Maisons-Luffitte » — 15 h. marches de l'églico Saint-Gertais, Mime Lemarchand : c Le Marals illuminé o.

Réunion des musées nationaux. —

Béunion des musées nationaux. — 10 h. 50 et 15 h. musée du Lourre ; : Visite des chefs-d'œuvre de collec-tions : (français et anglais). 14 h. 30, derant le château de Vincennes : « Promenade au pare fioral de Paris » (L'art pour tous).

#### DIMANCHE 3 AOUT

1975.
Les chrèques religieuses seront célébrées en la cathédrale de Grasse (06).
L'inhumation aura lieu au climetière du Pers-lachaire, le samedi 2 août 1975. À 10 h. 10.
Le présent aris tient lieu de fairepart. VISITES GUIDES ET PROMENADES. — Caisse nationale des 
monuments historiques. — 10 h. 30, 
21. rue de Condé. Mime Pajot : e Le 
paials du Luxembourg s. — 15 h. 
dernat Saint-Germain-des-Prés, Mime 
Lemarchand : « De la plate SaintGermain-des-Prés à la plate SaintAndré-des-Arts s. — 15 h., 3, rue 
de Valois. Mime Thibout : « Les 
galeries du Pajais-Rojal s. — 15 h., 
62. rue Saint-Antoine, Mime Vermeersch : « Hôtel de Sully s. — 
15 h. et 16 h. 30, hall gauche du 
château, Mime Zujotic : « Le château de Maisons-Laffitte ».

10 h. pied de la tour : « Le cin-La famille et les Etablissements Louis Philippe ont la douleur de faire part du décès de sirremi le 24 juillet. Les obséques ont eu lieu dans la plus strirte (nifmité. 3. rue Eugène-Flachat. 139. rue du Temple.

10 h. pled de la tour : « Le cin-quante-sixième étage de la tour Montparnasse » (L'art pour tous). — 15 h. mètro Halles : « Les « secrets» de Saint-Eustache » (Association française des arts).

Bitter Lemon de SCHWEPPES. prient toutes les personnes qui se sont associées à leur deui! de trouver Le SCHWEPPES étiquette bleur.

39,70 Offrea d'emploi "Placards encadrés" minimum 15 lignes de hauteur 38,00 44,37 7,00 PROPOSITIONS COMMERC 65,00 75,89

# ANNONCES CLASSEES

L'IMMOBILIER EXCLUSIVITÉS L'AGENDA DU MONDE (chaque vendredi)

La ligne La ligne T.C. 25.00 30,00 35,03.

23,00 26,85

#### offres d'emploi

offres d'emploi

#### recherche JEUNES CADRES ET INGENIEURS FINANCIERS, JURISTES, ÉCONOMISTES

**ELF AQUITAINE** 

Dégagés des obligations militaires. Connaissant l'anglais, pour des emplois dynamiques impliquant en cours de carrière des



Adresser C.V. et prét. à -No 17352, CONTESSE Pu-blicité, 20, av. de l'Opéra, 75040 Paris Cedex qui tr.





#### emplois régionaux

ORGANISME DE CRÉDIT (Région Pays de Loire) recherche

ANALYSTE DE CRÉDIT

analyse et sulvi des risques agricoles et

diploma Ingénieur Agricola (+ I.A.R., souhalté); - alsance dans les relations avec clientèle; - arpérience d'analysa de crédit sera appré-

- goût pour travail en équipe. Env. lattre man., C.V. détaillé, photo et prétent., à n° 7.063, « le Monde » Publicité, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS (9°), qui transm.

ETABLISSEMENT DE L'ARMEMENT SITUE EN BRETAGNE recharche

#### UN INGÉNIEUR « Contrôle de qualité »

Chargé des contrôles et essais effectués sur les installations et les matériels des sous-marins. Contacts fréquents avec le personnel. Pour ce poste le candidat devra être âgé de 30 sus minim. Ecr. avec C.V. à AGENCE HAVAS 56100 LORIENT. sous nº 162, qui transmettra

Société de transformation PAPIER - CARTON Leader dans sa spécialité avec 4 usines en France, accueillerait auprès

JEUNE COLLABORATEUR TECHNICO - COMMERCIAL

Anglais indispansable.
Formation technique I.U.T.
ou similaire, mais ayant
qualities vendeur
continutées par expérience
commerciale.

SOCIETE IMMOBILIERE recherche Pour ROUEN INGENIEUR

expérimenté
pour animarion d'études et d
travaux en bêtiment et en
V.R.D. Diptôme cogé.
Pratique langue ansièlse. Adr, candidat, avec C.V. man à no 874.053, Régle-Presse, 85 bis, rue Régumur, Paris-24

confirmées par expérience commerciale.

Déplacements prévus auprès clientèle industrielle.

Env. lettre manuscr. av. C.V. et prétent, sous n° 1 0/3.233 à REGIE - PRESSE, 85 bls. rue Réaumur, Paris (2\*), qui 11, Ecr. HAVAS, 46,057, Marseille.

ANALYSTE - PROGRAMMEUR COBOL + WARNIER LIBRE de suite. Téléph. : 387-51-35. Cherchons pour trevail en Al-lemagne, technicien en métal-lographie pour examens de combustibles nucléaires irradés, par microscopie optique, Adresser candidature à EURATOM 75 Karisruhe (AIL) Poettach 756

75 Karisruhe (All.)
Postiach 2266.

« VOIX D'AFRIQUE »
hendomadaire

Groupe Important d'Edition recherche SECRETAIRE D'EDITION

EXPERIMENTEE Envoyer C.V. à L.D.P. (PEP). 19, avenue Léon-Gambelta, 92120 MONTROUGE.

Pr son serv. comptab.
ADJOINT AU CHEF
COMPTABLE

D.E.C.S. notions anglais his sal. + primes + av. e prés. 13, r. du F9-Montmartn 5809 Paris (Mª Montmartre) ou tél. : 523-23-29. mpte sociálé américaine rect our son sièse social situé CLICHY (92) SECRET. STENODACTYLO Bilingue français-anglais Ayant plusieurs années d'expér Envayer C.V. et prétardiens a Chef du personnel ABEX INDUSTRIE 8.P. 49 - 18104 VIERZON.

Pour compléter équipe système travaill. sur 370/156 subs VM recherchons

**INGENIEURS** connaissant OS/VS et PL 1 (Connaissances VM appréciées) Adr. C.V. et prét. s. rét. 921, à Créations Dauphine. 41, av. de Friedland, Paris (8°), qui fr.

URGENT STENO DACTYLO MAGNETO confirmé (ée), pour administr blems 8 x 5. cantine, retraites Se présenter, 40, avenus de VI liers, Paris-17°, Mo Maleisherbes Demander: M. CORNEC.

occasions

vendre matériel de camping . vêtements, Armoire pilante r. nº 6.012, « le Monde » Pub r. des Mallens, 75427 Paris-9»

animaux i chev. selle françala, mâles fem., óriu. vend. (Popof, Fo mã, Curioso). E. Martineau. a Clergerie, 85220 GOEX.

bateaux

DUFOUR 35 aménes, hors série Méditerranée, - Tél. : JAS. 64-97. villégiatures

maublée pour AOU? le Tait près Croisette 1.A.L., 17-2651. CEVENNES A lover septembre, octobre : très belles malsons rénovées, 3 pièces, très grand sélour, cheminée, feux de bols, terras... terrains, rivières. T. : 736-00-65.

## L'immobilier

#### appartements vente

FOCH - MAILLOT
Bel immeuble traditionnel,
restauration et décoration
de pressige.
Studios, 2 pièces, duplex. CIABA S.A. - 720-66-66-

(12°) VUE SUR LA SEINE Propr. ve dans bel immeuble en ours de rénovation, 3 p. 58 m2, e et ée av. asc. Appart. à part. le 150.008 F. S/pl., vendr., sam., 4/18 h. 30, 2, quai de la Rapée,

GAMBETTA mètres Métro PELLEPORT MAGNIFIQUES STUDIOS A PARTIR DE 75.985 F ans immeuble erifer, restauré. LIVRAISON IMMEDIATE Locat. et sestion grafultes assurées par nos soins. surceau de VENTE s/place s les irs (sf dim.), 11/19 h. 12, rue PELLEPORT, 636-52-80.

13. QUAL D'ANIOU BEAU DOUBLE-LIVING Cuis. équipée, salle de bains, vc. chauffage, moquette, tél. PRIX : 210.000 F.

S/pl. : vendr., sam., 14/18 os Yéléph. : 292-29-72. 13°

SPECIAL PLACEMENT 27 STUDIOS Possibles toutes surfaces, Entièrement asencés, Tout contort. Dans bei Immeuble rénové 100 %, Inondé sole!! IMPORT, RAPPORT, GESTION ASSUREE, Me 16/éphoner : 225-25-25.

17° FACE SQUARE STUDIOS, 2 PIECES DUPLEX dabs Imm. easokillé et calma. APPARTEMENT-TEMOIN : 34, rue E.-LEVEL - 627-74-84.

\* - PRES OPERA GIRPA propriétaire vend directement luxueux STUDIOS, APPARTEMENTS (2/3 PIECES) **ATELIERS** 

D'ARTISTE Dans immeuble de standing (Interphone, poutres et pierres d'origine) Nous téléphoner : 325-54-78 Mo COBELINS Limite 5-13"
Ds tr. b. im.
2 p., c., tt cft, exc. état, s/rue
calme. Prix intéress. — 343-32-67.

A PARIS - 1er ET. - SOLEIL COMME UN LOYER Grand down pièces, cuisine 840 F MENSUELS SUF 20 at

ANGLE Rue MONSIEUR-LE-PRINCE et Rue RACINE Magnifiques Studios et 2 Poss, entiferament rénevés. Prestat-de standing - Téléph. 623-14-51.

Paris

Paris

PARC MOUTSOURIS. Imm. réc. A vendre SPLEND. APPT'S de Stand. VERTAB. 2 p., cuis. 60u., séchoir, bas. we sép. Norn. plac. TEL. Gd baic. Park. cave. ETAT EXC. 225.000 F. 555-04-80. Simmedieles XVIII siècle. DU STUDIO AU 4 PIECES. Vis. s/pl. tours les iours (saut samedi et dim.), 10 à 12 h., et 14 à 17 h. Tél. : 633-14-51. Fehrée PLACE des VOSGES. Apparts Entrée PLACE des VOSGES. A sais, appart. 75 m2, 3 p. tout conf. Tél. 350,000 F - 325-40-66.

EXELMANS. Coqu. 3 P. 45 m2 à rén., 5° ét. ss asc. 129.000 F. Exceptionnel. Tél. : 527-34-36. Région parisienne

VERSALLES EXCELL. état, 2 pièces, cuis, équipée, 3° étage. Particuller à particul. de préfér, 170,000 F. 951-11-75 (b. b.), 951-60-68 (soir). **NEUILLY - ST-JAMES** 

VUE EXCEPTIONNELLE S/BOIS et VERDURE PRIX : 720.000 F

/end., sam., lundl, 14-18 h. ; 25, RUE SAINT-JAMES, NEUILLY - 791-17-02 MAISONS - LAFFITTE - Résid.
MAS Verdure - Calme - Magn.
appri 4/5 P. 2 balcons. Garage.
PRIX EXCEPT: : 370,000 F
S.A. H. LE CLAIR, 65, avenue
Fech, Chatou. - Tél. : 976-30-02.

Province Juan-les-Pins. Urgent, Propriét, vand studio maubié. Balcon, entrée, s. balns, cuisine équita, cave, tout confort. Centre ville, 50 m. plage. Tétéph.: Bondy, 847-00-91, après 20 h.

> appartem. achat

Société rech. à acheter appart dans PARIS. TEL : 343-62-14 constructions

neuves PARIS - 11º

164, av. Philippe Auguste De STUDIO au 2 PIECES PRIX PERMES Livraigen septembre S./pl. mardi 14/18 h. ms. S.O.G.E.I. 337-65-61 VINCENTES

VINCENTES

STUDIUS ler a

15, svenue du Petit-Parc
De STUDIO as 5 PIECES
PRIX FERMES Bureau de vente et apparteme décoré euverts : mardi et vendredi, 14-18 h., samedi et dimenche, 11-19

bureaux PROPRIETAIRE Love 1 ou plusieurs bureaux ds immeuble nf. T. : 758-12-40.

\$.O.G.E.I. - 331-65-61 +

Société dispose dans ses locaux 3 très beaux bur. Champs-Elysées (George-V) dispon. Tél., télex, etc. à

disson. Tél., resonant utiliser en comm Tél. : 723-63-68.

SUPER - ARGENTEUIL Prox. gare, 12' de Sain:-Lazare,

S'adresser : 552-99-28.

Pour lover direct, ev. pptaires, du studio au 5 pces, 522-21-72.

PRES 'PARC MONCEAU tud. à louer, immauble récent. S'adr. 776-47-21. Poste 48-44 ou 257-36-57. Propriétaires louent stud. + appartements. 723-27-18 - 07-39.

VERSAILLES 79, rue des Chantiers Dans immeuble récent, 2 et 3 pièces, pariait état, Libres de suite, Téléph. : 951-10-07,

CHILLY-MAZARIN
Dans imm. neuf, libres de suite
2 - 3 - 4 - 5 pièces.
5'adresser : 909-59-17.

RESIDENCE

STUDIOS de 650 F + charge

RENSEIGNEMENTS:

174-53-93

5/pl. sam./dim. de 11 à 19 h., lun./ieudi/vend. de 14 à 19 h., lun./ieudi/vend. de 14 à 19 h., les rives de la Vissie», très beau site. Pavillons 67 pièces, emile, terminés, constr. tradit. terrains de 300 à 650 m2 en tie propriété. Prix terme, correlle propriété.

locations non meublées

Mero REVILLY-DIDEROT Apparts neufs, 2/4 pièces, standing, 5/adresser : 776-43 Poste 45-44 eu 345-74-53.

LOCATIONS SANS AGENCE OFFICE des LOCATAIRES 84, rue d'Alésia, 533-58-43, 45, rus Héricart (Mo Dupleix), 8, rus Ph.-Dangeau, Versailes, 14, av. Pasteur, Montrevil,

A LA DEFENSE

GAMBETTA

2 PIECES de 446 F + charges de 946 F + charges de 1.250 F+charges 4 PIECES de 1.20 F+charges de 1.20 F+charges PIECES de 1.840 F+charges MMENAGEMENT IMMEDIAT

7°, près du Bon-Marché, rès gros rapport, ball : 3-6-9 Me téléphoner : 325-56-78.

PPrès place Voltaire
PETIT IMMEUBLE
R.-de-CH. - 7 étages
BOUTIQUE - 8 legéments
EXCELLENT PLACEMENT
Tél.: 622-30-86, P. 26

villas

Part. vd Vierzon villa neuve, 3 chbres, 9d séjour, cheminée, cuisine th équipée, ch. élect. int. 9d s'sal, 9ar. 2 volt., terrasse, terrain 3.300 <sup>sal</sup> clos + pults Px 420000 F. T. (38) 75-06-23.

DS LE VILLAGE UNIQUE DE MARNES - La - COQUETTE Poté de caractère Gd stands. Récept. 120 m2. Px. 649%. KATZ, gare Garches - 970-33-33.

VAUCRESSON Résident.

Plain-pied+Teret. Maison Impec. ev. récept. 200 m2+3 CH., 7 bns. Jdin 1.800 m2. Prix : 758.000 F. KATZ, gare Garches - 970-33-33.

pavillons

Vous aimez la nat, ef le calme.
A VENDRE
CESSON (77). PAVILLON
Sur 300 m2. 5 pèces principales
cuisine, coln repas; féléphone,
cheminée, sarese, sal. de leux
pour enfant, 5 min. de la sare,
commerçants. écoles, piscine à
500 m. Affaire à saisir
Tél. : 438-43-67, le matin.

Dans imm. neut, libres de suite,

LA DEFENSE R.E.R. Résidance « LES DAUPHINS : pièces. Elat neuf. Teléanone : 775-24-61.

Demande Rision parisienne

Cadre sup cts. 4-5 p. ou pav. banlique Ovest. T. : 578-25-91. immeubles Je vends directement MURS DE RESTAURANT

(15°) SQUARE ST-LAMBERT Propr. laue beau 3 pces, 11 cft Soleil. A neuf, 1.200, 580-01-20 Résion parisienne

VILLE-D'AVRAY
Dans très beau comaine, tennis,
volley-ball, immeuble récent,
libre de ste, chbres de service,
studios, 2/3/4 et 5 pièces,
S'adresser : 945-66-90.

Dans immeuble réc., stud., 2/3 et 4 pièces, part. état. Libres de suite, S'adr. : 951-43-27.

APPARTS NEUFS EN LOCATION

terrains de 300 à 60 m² en ite propriété. Prix terme, exemple 64 terr. 315 m² = 220,000 F. 45-21 poste 45-32 et sur place sam et dim. 14 h. à la h. des rives de la Viosne-95 ABLEIGES (rite de Royen) 10 km apr. Pomolse-Ableiges) (rite de Royen) (rite de

fonds de

commerce CAUSE RETRAITE, VENDS : TABAC BIMBELOTERIE

gros village Vauciuse Bon rapport - Apence s'absterir Pour tous renseignements : écr. nº 6.704 « le Monde » Pub., 5, rue des Italiens, 75427 Paris. Part. rech. achat /ds de comm. rentabilité convenable, au sud de la Loire, hôi-rest, s'abst. Ecr. nº 1 72,910 Régie Presse 85 bis, rue Réaumur, Paris-2°.

``.

4 15

 $\mathbb{E}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}}}} = \mathbb{E}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}}}} \times \mathbb{E}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}_{\mathcal{F}}}}$ 

221 h h. . .

A STREET

Vends laboratoire d'analyses médicales, ville méditerranéenne Prix 220.000 F. - Crédit 60 %. Ecrire HAVAS TOULON 54.402.

fermettes 🦠 Directement, propriétaire verd libre ou placement FERME 129 ha seul feasant, irrisuée, Champagne berrichonne, portes de Bourges (IB), cértales, bet teraves, mais, affaire de fan. Tél.: 409-04-17, heures repas.

Part, vend, 2 km centre ville
FERME DE CARACTERE
à résover 20.000 m2 terrain.
300.000 F à débatire. NORBERT
rue de Lamothe, \$1000 ALBI.
Tél. (63) 56-73-79, heures bureau. propriétés

PROPRIETE NORMANDE FROPRIETE NORMANDE Varenseville, 5 km Diespe, état artail. C., pd séi,, cheminée, aille é m., 5 ch., 2 bs. Jarmée, aille é m., 5 ch., 2 bs. Jarmée, MAGNIFIQUE paysasé, terrain L000m2 clos, 500.000 F superfie. Tél.: 16 (35) 14-10-61.

Tél.: 16 (35) 14-10-61.

A VIEILLES-MAISONS M. Mantargis vends mais anc. Cause maladie, pari. à pari.
vd villa plein sud, état neut.
entier, meublèe, tèt., cuis. (4.,
5 p. pples, 2 s. de bas, lossila
et tarrasse, possils. 2 appart.
Vue imprenable sur CANNES
les (ILES ET LA COTE.
Tél.: 15 (94) 44-15-28.

Except. St. Derman Mansart

XVII's Récept. 116 m2.

boiserie. 7 dx., bms. cft, pet. parc

clos arbres centenaires 2.40 m2.

AGENCE DE LA TERRASSE

LE VESINET - 976-95-96 15 KM PARIS

RESIDENTIEL - SUR PARC M. de Tayrac, Prieuré de Relay

PROVENCE SUD-LUBERON
FERME caractère, tr. b. vue.
Eau, électr. 4 ha terrain. Prix:
350.000 F. Asecoc CATER.
(84) LAURIS - T.E.: 44-

37190 AZAY-LE-RIDEAU

terrains SEVRES

2 lots de 600 m2, taçade 20 m. KATZ, gare Garches, 978-33-33. CORSE SAINT-FLORENT 15,000 m³ bd mer panaramique, site protesé. Ecrira ou tél. : M. Munnier, 40, r. 51-Augustin Paris-2o. Téléph. : ODE. 18-38. (77) VAUX-LE PENIL Terrain à bătir 500 m2, grande (eçade. viab. - 438-43-67 (le matin).

LE MÉE-SUR-SEINE

Control Control ± 20 € THE PARTY OF THE PARTY OF

CA CHARGE

I pe dou

est auter

The second secon

· // // // [4]

a federatio verita**ile** f

we was

ore which

112 M. 102

- 9- 44-46

THE PERSON AND THE PE

er derivate

04 2

---

TIN

Ca semili i Ca Ca semili Cartes **minis** samtakkiji 🎉 🎉 Post tolular erent 🍇 🗱 ten nitämmidet. estinat **Cir** \*\*\*\* ACNS 3 

Constitution of - W. W. ----

10 miles (10 mil --- 2 X X Faits et

> 不是 不是 4 17KT/2017 W

1. Oak 18. 18. THE COLUMN The Park Court State

11 m m m ा क्षेत्रची **क्रांस** राज्यसम्बद्धाः 7 227

-\*-:--



### JUSTICE

#### FAITS DIVERS

#### Les irréquiarités de M. Henri Pascal

Visites et conférence SAMEDI 2 AOUT

VISITES GUIDEES ET PROBE
NADES. — Calcue maiorale de
monuments historiques. It is
c'la chapelle du collère des grants
stations où siège d'Académie la
is h. angie rue Saint-Jacque,
rue de la Parcheminerie.
rue de la rue Saint-Jacque.
rue de la Responsa de la Res

Bauniom des musées nationan.
19 h. 30 et 15 h., musée du loum
4. Visite des chefs-d'œure de coutions > (français et anglais).

Auto s (11. 30, devan; le châten; le Promenade au Resident de Paris » (L'ar. pour le

DIMANCHE 3 AOUT

MADES. — Calsse nationale MADES. — 10 h galax du Luxembourg » — 10 h galax du Luxembourg » — 11 h galax Salint-Germain-des-Prés à 12 pines su André-des-Aris » — 15 h a pines de Sully : 15 h et 16 h 50 h hail sauch château, Mme Zujerie : 12 cals de Maisons-Laffitie » — 16 h a pined de la tour — 16 h a pined de la tour

10 h. pied de la tour : le quante-sixième étage de la fontparmasse » (L'art pour lour les de Saint-Eustache : Les card de Saint-Eustache : (Auxe Danquise des arts)

Le SCHWEPPES etiquere y

ENCLUSIVITÉS ·

EA INSTRUME EX. P.

Retion Seriments

immeubles

non meublées

ENGENINA DU MONDE

Bitter Lemon de SCHWEPPES

ia ligne Li ligne []

23,00 (8.5)

fonds d

CAUSE RETRAITE VEG TABAS BIMBELOTER

n nº 6.704 e le l'amen nue des les les les les

Est. 2

35(3)

**ತ**ರ್ಯ೦೦

#### « DES SUBTILITES DIFFICILES A ADMETTRE » POUR M. DARRAS LE MAIRE DE LIEVIN

Les trrégularités dont fait état la cour de Douai pour des-saisir le juge Pascal nous appa-raissent comme des subtilités raissen de de de la completent du drame qui est en cause », a notamment déclaré M. Henri Darras, maire de Lièvin et député du Pas-de-Calais (P.S.), dans un communiqué publié par le jour-nal Nord-Matin du 31 juillet. « Les péripéties de l'instruction judiciaire, ajoute M. Darras, ne peuvent qu'accroître l'ameriume et aussi l'inquiétude de la popu-

et dissi inductate de la popu-lation. Le sang-froid, la dignité, la sérénité dont elle a jait preuve jusqu'à présent soulignent davan-tage encore la détermination de la corporation minière que justice soit faite. Les organisations syn-dicales ont fait connaitre depuis dicales ont jait connaître depuis plusieurs mois le résultat de leurs propres investigations et dénoncent les manquements aux règles de sécurité, l'insuffisance des moyens de détection du grisou. » « Elles soulignent, d'affleurs avec raison, indique M. Darras, que l'important n'est pas de faire condamner le lampiste, celui-ci fút-il en la circonstance l'ingénieur du puits, mais de faire reconnaître que l'insécurité est engendrée par la recherche d'un rendement, d'une productivité qui jait bon marché de la vie du ntneur. C'est donc parmi ceux qui préconisent cette politique qu'il faut chercher les respon-sables.»

● Nominations à la Cour de sureté de l'Etat. — M. Henri Benoît-Guyod, conseiller à la cour d'appel de Paris, est nommé conseiller à la Cour de sureté de l'Etat pour une période de deux ans. Le colonel Yves Lesage et le lieutenant-colonel Emile Meurier sont nommés conseillers sup-

M. Yvan Zakine, magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice, est nommé conseiller technique au cabinet de M. Lecanuet, garde des sceaux, en remplacement de M. Roland Defontaine, appelé à

La fusillade de Charenton

#### Une double information judiciaire est ouverte par le parquet de Paris

La fédération C.G.T. demande l'élaboration d'une

«véritable réforme démocratique de la police»

decide, jeudi 31 juillet, d'ouvrir une double information judiciaire. La mort de l'inspecteur de la 4° brigade territoriale, Jacques Pottier, tué de sept balles de revolver par trois policiers de la brigade de recherches et d'inter-ventions, fait l'objet d'une infor-mation pour a cours mortels avant mation pour « coups mortels ayant entraine la mort sans intention de la donner». Les blessures subles par deux postiers en motocyclette et par un passant ont été rete-nues par le parquet comme « coups et blessures volontaires avec arme ». Cette double information a été confiée à M. Guy-Louis Pia, juge d'instruction à Paris.

Ainsi, la justice est saisie d'une affaire de « coups mortels ayant entrainé la mort sans intention de la donner » et de « coups et bles-sures volontaires avec arme », les mèmes motifs exactement dont ont été inculpés des policiers de Versailles après avoir tué un auto-mobiliste le 8 avril dernier, rue

Après l'intervention policière à Charenton, la Fédération générale des syndicats de la police nationale C.G.T. a demandé, dans un communiqué publié jeudi 31 mai, l'élaboration d'« une véritable réjorme démocratique de la police ». « Des réjormes doivent être faites, précise la fédération, pour que la sécurité du citoyen soit quotidienne et pleinement assurée sur l'ensemble du territoire. Afin d'y parpenir,

pleinement assurée sur l'ensemble du territoire. Afin d'y parcentr, il faut que des mesures impor-tantes soient prises pour que cette sécurité soit réelle, de manière permanente et non de façon épi-sodique, comme c'est le cas avec les opérations coup de poing ou autres opérations spectaculaires qui ont eu cours ces derniers temps. Dans le même temps, la rationalisation des effectifs exis-tants doit être faile : les moyens matériels dotpent être considéra-

matériels doivent être considéra-blement augmentés. » Dans un autre domaine, la fédération rappelle ses positions

Huit jours après la fusillade de Château-des-Rentiers à Paris. Charenton, le parquet de Paris a L'information ouverte, il reste décide, jeudi 31 juillet, d'ouvrir à la mener à son terme. Cinq mois après le dépôt d'une plainte contre X. pour « tentative de meurire »
par M. Benachenhou, un avocat
algèrien brutalisé au bar « le Thélème » par des policiers de la
brigade de recherches et d'interventions, rares ont été les actes d'instruction. Et il n'y a toujours pas d'incuipé.

Le fait que dans ces trois affaires la version donnée par les officiels de la police ait toujours été démentie par les témoins rend certes plus difficile la tâche des jures d'instructor Comment met-

uges d'instruction. Comment mettre en doute la parole de policiers éminents dont le seul témoignage emporte souvent la conviction d'un tribunal?

d'un tribunal?

Cela ne devrait pourtant pas empêcher que justice soit faite. Non pas tant pour mettre en cause des exécutants que pour dénoncer une méthode (et ses inspirateurs) qui a fait la preuve de son caractère dangereux.

B. D.

D'autre part, la Fédération

indique que, « devant le problème de la prolifération des armes et de

leur utilisation, un contrôle très strict de la vente des armes et des munitions doit être effectué s. En conséquence, la Fédération

a demande que des mesures im-portantes scient prises dans le cadre du budget 1976 pour amé-liorer les conditions de trabail et

de jormation projessionnelle, ce qui n'est pas le cas actuelle-ment ». « Devant le mécontente-ment qui existe parmi les poli-

ciers », la Fédération demande enfin « que les discussions s'en-

gagent avec les syndicats sur l'en-semble de ces problèmes ».

#### « EXPEDITION PUNITIVE » CONTRE DES TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS

Dans le Bas-Rhin

Neuf travailleurs nord-africains, employés dans une brasserie, ]cuent aux cartes, mardi 29 Juillet, à la terrasse d'un café, à Oternai (Bas-Rhin), quand, vers 21 h. 30, une vingtaine d'homi armés de carabines, surgissent de plusieurs voitures et ouvrent sont blessés, dont un grièvement Le gendarmerie d'Obernal vient d'identifier et d'arrêter l'un des auteurs de la fusillade.

Cette = expédition punitive avait été organisée en quise de représaliles après une altercation qui avait opposé le dimanche précèdent, dans un bai de la region, certains de ces individus cains. Aucun des neuf travailleurs visés à la terrasse du café n'avait participé à cette bagaire.

#### Selon le préfet délégué pour la police

#### La criminalité est en régression dans le département du Nord

De notre correspondant

Lille. — La criminalité dans le département du Nord est en ré-gression: en effet, si en 1973 on avait enregistré 90 968 délits, en 1974, ce chiffre est tombé à 82 862, et le décompte pour les six pre-miers mois de 1975 (36 000) donne à penser que la courbe va encore s'infléchir. En deux ans, le nom-bre d'affaires ayant donné lieu à poursuites aurait donc diminu de 20 %.

Ces résultats, assez exceptionnels et même surprenants, vien-nent d'être présentés par M. Eu-gène Camata, préfet de police pour la région Nord-Pas-de-Calais, qui n'hésite pas, d'ailleurs, à les qualifier de « miraculeux »

M. Camata en voit les causes dans « une efficacité plus grande des services de police et une sévérité accrue des magistrats, deux choses qui vont de pair », et il ajoute : « Montrez du policier et

vous jerez baisser la courbe de la délinquance. »

Il est vrai que le nombre des personnes arrêtées est plus important (11 824 dont 1 810 écrouées en 1974 ; 7 340 dont 1.137 écrouées en 1942; 7340 dont 1.137 ecronees pour les cinq premiers mois de 1975), mais M. Camata explique encore ces résultats par un renforcement du personnel, la multiplication des sorties et la mise à jour permanent de la carte de la criminalité dans les grandes agrelomérations. agglomérations.

aggiomerations.

La métropole Lille - RoubaixTourcoing (1 million d'habitants)
compte actuellement à elle seule
42 commissariats de police contre 17 à Marseille par exemple. Le nombre moyen des patrouilles quotidiennes est de 344. grâce, notamment, à une plus forte participation des C.R.S. D'autre part, après la nomination de 35 inspecteurs on attend l'accient de teurs, on attend l'arrivée de nouveaux commissaires dans courant du mois d'août.

#### EN BREF

### • Trois policiers dijonnais ont été blessés, dans la nuit du 30 au até olésses, dans la muit du 30 atra-31 juillet, au cours d'une alterca-tion avec six jeunes appelés, tous moniteurs de sports de combat. C'est en voulant s'interposer dans une bagarre à laquelle étaient mêlés les jeunes soldats que les gardiens de la palx ont été pris à portie Après l'Intervention policière à antérieures, à savoir « qu'un effort doit être 'entrepris en direction de la syndicats de la police ationale C.G.T. a demandé, dans in communiqué publié jeudi l mai, l'élaboration d'« une réforme démocratique e la police ». « Des réformes pliquée ».

Après avoir reçu de nombreux reniorts, les policiers se rendalent maîtres de la situation, non sans mal, au terme d'un nouvel affrontement. Les six jeunes appelés appartiennent à la base de Toul et se trouvent actuellement en déplacement à la base aérienne 102 de Dijon.

● Accident d'avion à Formoss: vingt-sept morts. — Vingt-sept personnes ont été tuées et qua-rante-huit autres blessées dans l'accident du Viscount de la compagnie de Talwan Far Eastern compagnie de l'alwan Far Eastern Air Transport, qui s'est écrasé, le jeudi 31 juillet, près de l'aéroport international de Talpeh. L'appa-reil transportait soixante-dix pas-sagers et cinq membres d'équi-page; l'accident serait dû à une

#### mauvaise visibilité causée par la tempête. — (A.F.P.)

• Après s'être barricade dans son appartement, jeudi 31 juillet, à midi, un habitant de Sainte-Foy - la - Grande (Gironde), M. Jean-Baptiste Cervera, quarante-six ans, armé d'un fusil de chasse a tiré à plusieurs reprises sur les gendarmes qui tenialent d'intervenir et sur les badauds. Deux passants ont été légèrement blessés par des plombs de chasse, cependant qu'un gendarme, M. Pierre Jauenque, trente-cinq ans, était, lui, plus sérieusement atteint. A 19 h. 30, la brigade d'intervention de la Après s'être barricade dans la brigade d'intervention de la gendarmerie de Bordeaux réussis-

et à maîtriser M. Cervera, qui a été interné dans un centre psy-● Trouvant son locataire trop brugant, un habitant de Cher-bourg, M. Edouard Dorey, soixanta-nenf ans, a tiré sur celui-ci, leudi 31 julliet, avec son fusil de chasse: le locataire, M. Marcel Gosset, quarante-six ans a été tué sur le coup.

it à pénétrer dans l'appartement

#### LE MEURTRIER D'UN POLICIER BORDELAIS A ÉTÉ APPRÉHENDÉ A LONDRES

Un malfaiteur, très connu des services de police français, Alain Thomasson, agé de trente ans, a été arrêté mardi 29 juillet, à Londres, et présenté, ce vendredi, devant le tribunal de Marylebone. Il doit répondre de cinq chefs d'inculpation, dont celui de tentative de meurtre sur un policier britannique. D'autre part le britannique. D'autre part, le 16 mai dernier, Alain Thomasson avait tué un sous-brigadier. M. Gilbert Peyre, cinquante et un ans, et blessé un inspecteur, M. Jacques Boitaud, trente ans, qui venaient de l'appréhender.

La fusillade avait éclate dans la propre volture des policiers, sur la route de Bègles à Bordeaux (le Monde daté 18-19 mai). Le malfaiteur se trouvait alors en liberté conditionnelle, après avoir été condamné en 1964, pour di-vers vols qualifiés, à douze ans d'emprisonnement dont six ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Gironde.

# ÉQUIPEMENT ET RÉGIONS

#### URBANISME : 1

#### L'affaire de la four Apogée

#### «UNE CARENCE DU GOUVERNEMENT», déclare M. Moulinet

Après la décision du président de la République, qui souhaite que l'on accorde pas le permis de construire à la tour Apogée cialiste de Paris, a fait la déclaration suivante :

« La demande de permis de

construire de la tour Apogée était à l'esamen au ministère de l'équipement depuis août 1972. Les conseillers de Paris socialistes du treizième arrondissement ayant au treizieme arronitissement dyan manifesté leur opposition a ce projet, M. Jaques Duhamel éga-lement, lorsqu'il était ministre des afjaires culturelles, aucun minis-tre de l'équipement n'a donc pris tre de l'equipement n'a donc plus de décision en deux ans.

» Cette carence a amené le président de la République à trancher dans le sens des conseillers socialistes.

» La société promotrice S.G.I.I. ne peut réclamer aucun dédom-magement, car elle n'est pas pro-priétaire de la totalité du terrain prictare de la construire de construire la tour Apogée. Qu'elle se contente de présenter une demande de permis de construire correspondant au terrain qui lui

#### TRANSPORTS

#### TOUT EN RENONÇANT A LA NATIONALISATION

#### Le gouvernement britannique va restreindre la concurrence entre les compagnies aériennes

En raison de la dégradation de la rentabilité du transport aérien causé par le renchérissement du pétrole et la rècession économique internationale, le gouvernement britannique vient de décider de réviser sensiblement sa politique en matière d'aviation civile. Au lieu d'encourager la concurrence entre les compagnies. il va désormais la restreindre.

En 1969, lors de la précédente révision de cette politique, il avait été décidé d'exposer la British Airways, com pagnie d'Etat, à une plus grande concurrence pour l'obliger à améliorer ses services, l'inciter à accroître son efficacité et — dans la me-sure où les accords internatio-naux le permettaient — à abais-ser ses tarifs. A cet effet, le gouvernement avait aidé la pringouvernement avait aidé la prin-cipale compagnie privée British Caledonian à développer son réseau international, en l'autori-sant à exploiter diverses lignes, en particulier sur l'Atlantique nord et en Europe, en concur-rence directe avec British Airways. Ainsi que le ministre du com-

Faits et projets

merce, M. Peter Shore, vient de le révéler, il ne sera plus permis dorénavant à British Caledonian de concurrencer British Airways sur les grandes lignes. En outre, les deux compagnies

auront chacune une « sphère d'influence » où elles concentreront leurs activités. Celle de British Caledonian couvrira essentiellement l'Afrique occidentale et l'Amérique du Sud. British Airways se verra réserver l'Amérique du Nord et l'Orient. Le gouvernement est revenu sur l'autorisation qu'il avait donnée à un autre transporteur privé, Laker Airways, d'assurer une liaison régulière Londres-New-York, sans réservation et à très

La révision de la politique gouvernementale est toutelois beau-coup moins déchirante que ne le souhaitaient de nombreux mili-tants travaillistes, partisans de la nationalisation totale de l'indusrie aérienne britannique, de même que, croit-on, les dirigeants de British Airways. Le statu quo est, en effet, maintenu sur le réseau intérieur où opèrent une douzaine de compagnies privées aux côtés de British Airways, et

aussi sur le réseau européen, où British Caledonian assure des services réguliers sur des lignes exploitées par la compagnie d'Etat, notamment entre Londres

d'Etat, notamment entre Londres et Paris, Rotterdam, Amsterdam, Palma et Gibraltar.

La restriction de la concurrence ne s'étend pas aux vois charter, où British Caledonian peut continuer de faire concurrence à British 'Airways, même sur les longs parcours.

Contralrement à l'attente, le gruyernement n's pas profité de

gouvernement n'a pas profité de l'occasion pour prendre une narticipation au capital de British Caledonian. Dans les circons-tances actuelles, cette mesure, même si elle figure au pro-gramme du Labour, n'aurait pu, en effet, qu'envenimer les rap-ports avec le secteur privé, que le gouvernement s'efforce d'amé-liorer pour faciliter la solution des difficultés économiques. En outre la dépense entraînée serait difficile à justifier alors que l'Etat a promis de comprimer le plus rapi-dement possible l'énorme impasse budgétaire. — (A.F.P.)

#### Saturation à Nice

#### UN NOUVEAU PORT SERA CONSTRUIT

Un nouveau poste d'accostage mobile pour les « car-ferries » assurant la liaison entre Nice et la Corse a été inauguré. Le nouvel ouvrage permettra d'atténuer les embouteillages importants qui se produisent sur les quaiss. Le port de Nice est en effet trop petit et il est régulièrement sature pendant les mois d'été. Aussi est-il question de le dé-placer en 1980-1985, à proximité de l'aéroport international lorsque les travaux d'extension des pistes seront eux-mêmes termi-nés.

Ce nouveau port aurait 18 hectares de superficie et pourra accueillir chaque année deux millions de passagers, cinq cent mille voitures et 1 million de tonnes de marchandises. Son coût serait de l'ordre de 185 millions de francs Le port actuel serait alors réservé aux bateaux de plaisance.

#### · A PROPOS DE... -

#### LES PROJETS DE LA COTE D'AZUR

#### Pouillon à Saint-Tropez Boffil à Sainte-Maxime

Après Fernand Pouillon appelé à Saint-Tropez pour aménager l'esplanade du nouveau port, un autre architecte de grande réputation, le Catalan Ricardo Boffil, étudiera, sur 'autre rive du golfe; deux projets pour la commune de Sainte-Maxime se rapportant, l'un à la restructuration du centre ville, l'autre à un lotissement communal de 50 hectares.

Sainte-Maxime, le choix de Ricardo Boffii n'est certainement pas étranger à la lutte de prestice que se livrent la cité maximolas et cella du bailly de Suttren. Le projet confié à l'architecte catalan - chargé également avec Emile Alliaud d'aménager l'ancien carreau des Halles è Paris — est cependant beau-coup plus modeste que celui qu'a soumis aux Tropéziens Fernand Poullion. Au terme de la convention qu'il a signée avec la Société (SEMA), Ricardo Boffii dolt étudier la réalisation, dans le centre de Sainte-Maxime, d'une cité edministrative, d'un nouvel hôtel de ville, d'un parking souterrain de six cents places et d'une zone de verdure intégrée à l'ensemble. Coût : de 20 à 25 miltions de francs. « Ce qui nous

importe, a expliqué le maire de

Bien qu'on s'en délende à

Seinte-Maxime et député U.D.R., M. Aymeric Simon-Lorière, c'est de créer une nouvelle vie. Si la projet plaît à mon conseil municipal et au conseil d'administration de la Société d'économie mixte. Ricardo Boffii le réalisera entièrement. • La municipalité de Sainte-

Maxime youdralt également mener à bien une opération de longue haleine à caractère social consistant en un lotissement communal d'une cinquantaine d'hectares sur lequel seront construits plusie centaines de logements en maisons individuelles et en hameaux. Ricardo Boffil a été chargé d'étudier un plan masse des constructions auxquelles devront se contormer les tuturs propriétaires, qui resteront cepe libres d'adapter leur logement à leurs propres besoins.

GUY PORTE.

#### ENVIRONNEMENT

#### DEUX NOUVEAUX PESTICIDES INTERDITS AUX ÉTATS-UNIS

A partir du 4 août 1975 l'utili-A partir du 4 août 1975 l'utili-sation et la vente de pesticides à hase d'heptachlore et de chlordane seront interdites aux Etats - Unis par décision de l'Agence pour la protection de l'environnement. Utilisés couram-ment par les ménagères pour lut-ter contre les termites et par les agriculteurs, ces pesticides out été agriculteurs, ces pesticides ont été reconnus cancérigènes.

Le danger qu'ils présentent est d'autant plus grand que leur action peut s'exercer sur le foetus et qu'elle se prolonge toute la vie. 97 % des personnes sur les-quels des prélèvements de tissus ont été faits portaient des traces

qu'elles avaient absorbées par l'intermédiaire de viandes, poissons, poulets et produits laitiers. En France l'utilisation de ces produits pour les pesticides à usage agricole est interdite de-puis le 1 puillet 1973. Cette interdiction ne touche pas les produits insecticides à usage ménager. Cependant, le chlordane et l'heptachlore avaient déjà fait l'objet d'une inscription au tableau C des substances vénéneuses par un arrêté de 1971. Théoriquement on ne devrait donc pas en trouver dans les produits ménagers mis sur le

de chlordane et d'heptachlore

### fermettes: Errectement, and and the large out that the large out that the large out that the large of the large out that the large out that the large out Chambagne de Bourses Seraves mo Part and Tard FERME DE CARTE A réposer A réposer A réposer TE CARTE A réposer propriétés PROPRIETE NORWE

MAGNIFIQUE A VIEILLES NAME EARDY ST. SERVINGENERS

EARDY ST. SERVINGENERS

XVII'S RECORD HE
CONSTRUCTOR OF THE CONST

14 M.

15 KM PARIS RESIDENT: EL - SUR FE. To the Part of Stands. 37190 AZAY-LE-RIDEN

FERME CAT A SETT CATE OF THE SET CATE OF THE S terrains;

SEVRES MAR ANCIE 15 M 9. .... Mannager Peril

Peril

(71) VAUX-E paril

(71) VAUX-E paril

(72) Mannager peril

(73) Mannager peril

(74) VAUX-E paril

(75) VAUX-E paril

(76) VAUX-E paril

(77) VAUX-E paril

(77)

Région parisienne

Environnement

NETTOYAGE SUR LA
 COTE >. — Suppression des
 décharges sauvages le long des

routes touristiques, nettoyage du lit du Paillon, à Nice, une

campagne contre les déchets solides vient d'être lancée par

le préfet des Alpes-Maritimes. Les travaux seront effectués

par la cellule d'intervention contre la pollution marine CIPALM) qui, depuis 1972, contrôle déjà la qualité des

 PROTESTATIONS CONTRE LA SUPPRESSION DE L'ILE ROBINSON. — M. Guy Schmauss, senateur commu-

niste des Hauts-de-Seine, pro-teste contre la disparition de l'île Robmson, dont le sol sert à combler un bras de la Seine a commier in mas de la selle pour y installer un port de plaisance et des équipements sportifs « L'enlèvement de l'île Robinson, située sur le territoire de Clichy, déclare M. Schmauss, n'est qu'une opération spéculative au profit d'Asnières. Clichy se trouve amputé de 4 hectares de terrain qui auraient pu être amé-nagés en espaces verts. Clichy compte 0,82 mètre carré d'espaces verts par habitant, soit quatorze jois moins que les normes ministérielles le pré-voient » De son côté, le comité pour l'amélioration des transports et de l'environnement à Clichy a demandé aux tribunaux de surseoir à la pour-

suite de ces travaux.

#### Transports

● ACCORD MARITIME FRANCO - EGYPTIEN. — Un accord maritime franco-égyptien vient d'être signé à Paris. Il ne se limite pas au transport maritime, comme le font les maritime, comme le font les accords précédemment conclus avec l'U.R.S.s., la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie, mais couvre tous les secteurs de l'activité maritime : transports, construction et réparation navales, équipements et organisation portuaires.

Les administrations mariti-mes des Etats vont désigner les armateurs des deux pays qui devront conclure les con-ventions appropriées pour créer des services communs et mettre en œuvre le partage des car-gaisons inscrit dans l'accord.

### Les viticulteurs barrent routes et voies ferrées et badigeonnent les panneaux de signalisation

Pas d'affrontement avec les forces de l'ordre

Montpellier. - Les viticulteurs ont de nouveau manifesté dans tout le Languedoc-Roussillon, Les consignes étaient strictes : il fallait informer sans perturber. Mais, dans une série d'actions éparpillées sur quaire départements (Pyrénées-Orien-

tales, Aude, Hérault et Gard), le contrôle est en Les manifestations avaient De notre correspondant

commence dans une bonne humeur encourageante, les viti-culteurs offrant aux touristes une bouteille de vin et leur proposant l'achat de cinq litres au prix de 1 franc le litre. La nuit venant, les actions se

multiplièrent et devinrent moins souriantes. La pression des viti-culteurs devait, entre minuit et 2 heures du matin, se concentrer essentiellement sur l'axe routier et ferroviaire Béziers-Montpelet ferroviaire Beziers-montpel-lier-Nimes. L'incident le plus grave devait se produire à la sortie de Bèziers, en direction de Narbonne, où une charge de T.N.P. a fait sauter un pylone soutenant les caténaires. La cir-culation ferroviaire était rétablie dans la matinée de vendredi, mais les trains circulaient à vi-tesse réduite.

Sur l'autoroute A 9, à la sortie de Montpellier, en direction de Béziers, le péage a été occupé par les viticulteurs et les automobilistes étaient invités à Passel mobilistes etalent invites passes sans payer. Deux photographes de l'agence Sigma et de France-Soir se sont fait brutaliser par les manifestants. La nationale 113 était bloquée en mame temps pour empêcher les forces de l'ordre de dégager les deux voies, mais celles-ci réussissaient malgré tout. En aucun point des ras-semblements cependant il n'y eut d'affrontement direct entre les manifestants et la police.

Les viticulteurs entendent rester vigilants jusqu'au 9 septembre, date à laquelle les ministres de l'agriculture des Neuf examineront le dossier du vin, ce qui pourrait se traduire par des actions sporadiques jusqu'à cette deta. Pour le norte-papile du date. Pour le porte-parole du comité régional d'action viticole, M. Teissler, k il n'est pas impossible que si Bruxelles refuse la mise en place d'une organisation de marché telle qu'elle est réclamée par les producteurs de vin de table, nous ne demandions au

fait inopérant. D'une façon générale, les actions entreprises ont gardé un caractère artisanal : les vignerous se sont transformés en peintres pour badigeonner les signaux routiers. C'était l'opération dite « villages perdus ».

plutôt optimiste », après avoir rappelé que, en avril dernier, le conseil des Neuf avait approuvé, avec l'assentiment des Italiens, une résolution affirmant la négouvernement français de prendre ses responsabilités en créant, comme pour certaines autres processité d'adopter rapidement des réformes permettant de parvenir à un meilleur équilibre entre l'offre et la demande, « La France a, selon M. Larcomme pour certaines utites pro-ductions, un organisme de garan-tie et de régularisation des mar-chés, car il faut sauvegarder l'avenir de ce pays et le revenu des viticulteurs ».

dinois, derrière elle la majorité des délégations lorsqu'elle réclame l'adoption de mesures destinées à mettre fin à la situation de surproduction chronique. » De son côté, à Bruxelles, M. Lardinois, vice-président de la commission de la C.E.E., a dé-



(Dessin de Konk.)

### La nuit du vigneron

Montpellier — Un gros bourg es maisons basses écrasées de des maisons basses chaleur, fermées de trois rangées de platanes : Almargues Alentour des vignes à perte de vue, trois carrefours routiers importants, un supermarché avec un vaste par-king. C'est là que les viticulteurs des cantons avoisinants se sont donné rendez-vous. Ils arrivent par petits groupes à partir de 18 heures, s'installent sur l'aire de goudron, s'interpellent,

Le rassemblement grossit lentement. A une centaine de mètres de là, cachée derrière les herbes folles d'un talus, une camionnette bieue de la gendarmerie : « Si on allait les secouer un peu », « Si on allait les secouer un peu », lance un gaillard d'une quarantaine d'années, pour dire quelque chose. Il ajoute aussitôt : « Ce n'est pas le moment de cognet. » Pour l'heure, il préfère se racon-

Vingt ans qu'il est dans la vigne, qu'il fait du syndicalisme, qu'il aie de s'en sortir. « J'ai quitté ma cave coopérative, qui recher-che surtout la production des pro-fessionnels de gros rendement ou celle des petits retraités, pour fatre mon propre vin », explique-t-il. « Sa » qualité, il l'a obtenue en broyant la caillasse des coteaux, en labourant le sol en profondeur, en replantant des variétés sélectionnées, en luttant contre la maladie de la vigne, en cherchant avec l'INRA (Institut national de la recherche agrono-mique) à améliorer encore son

Or, malgre tout cels, il n'arrive Or, maigre tout cela, il n'arrive pas à vendre son vin, « aussi bon qu'un châteauneuf-du-pape ou qu'un bordeaur». assure-t-il. Pourquoi? Parce que « le nègoce a le monopole du marché». Flutôt que de lui payer cher son vin, les négociants préfèrent fabriquer un mélange avec de l'eau, du sucre et un petit vin aigre de la plaine, le tout acheté à de la plaine, le tout acheté à bas prix. Il s'anime à l'évocation de ses difficultés : « On veut faire disparaltre la viticulture méridionaie, sous prétexte que nos pro-ductions ne sont pas tentables et ne sont pas bonnes. En jait, c'est pour arranger les affaires des gros capitalistes.»

Mais, depuis deux ans, l'argent rentre mai, et les dettes s'accumulent. Alors, < pour faire com-prendre l'administration », il s a presque toutes les manifestations depuis les dernières vendanges. Un premier barrage de routes et le contrôle des camions-citernes, en janvier ; l'occupation de la cathédrale de Montpellier et le grand rassemblement de Sète, en mars ; le barrage des routes, en avril; depuis, les commandos contre les transports de vins italiens, « Cette nuit, c'est une sorte de baroud

De notre envoyé spécial d'honneur quant les vendanges.

Mais on recommencera en sep-

tembre, car, vous avez entendu M. Bonnet hier soir à la radio, il n'a pas répondu à nos questions. » Il n'a pas dit comment le gouvernement français entend mettre un terme aux distorsions de concurrence entre nos produits et ceux d'Italie ou d'ailleurs. Il n'a pas dit quelles mesures prendra la France, si elles n'est pas suivie, le 9 septembre, à Bruxelles, par l'Italie et l'Allemagne. Il n'a pas dit quelles mesures le gou-vernement prendra pour assurer un revenu minimum aux vigne-rons qui iravaillent sans rien gagner, alors qu'il pare les chômeurs à ne rien faire.

Une centaine de vignerons sont maintenant rassemblés devant le super-marché. Manifestement, les responsables attendaient une par-ticipation plus importante. L'ardeur revendicative des leaders a-t-elle abusé au cours des der-niers mois des capacités de mobilisation des vignerons ? Ou bien certains se sont-ils finalement satisfaits des mesures prises en leur faveur ? On n'a pas eu le temps de poser ces questions. Le président du comité d'action gar-dols monte sur un abri de béton, pour donner les consignes : premier temps, ralentissement de la circulation aux trols grands car-refours voisins et distribution aux automobilistes de la lettre d'Alain Rollat publice le matin dans Midi libre ; deuxième temps,

casse-croûte. A la nuit tombée, les groupes - mille à deux mille personnes -se réunissent à Nîmes pour pique-niquer, les uns sur la pelouse des bâtiments de la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'éta-blissement rural), les autres sur l'esplanade D'autres, enfin, rue Reinach, à proximité des services

Les instructions pour le troi-sième temps de la manifestation sont alors données : rassemblement à Bernis pour interrompre la circulation sur l'autoroute Nimes-Montpellier et sur la nationale 113. a Surtout, pas d'af-frontements avec la police » precisent les dirigeants.

« Maintenant, il va y avoir du pet » dit le vigneron rencontré à Aimargues. Alors que le gros des viticulteurs converge vers le point de rendez-vous fixé, notre interlocuteur fait bande à part avec une dizaine de manifestants. Ils forment un petit cortège armé de seaux et de rouleaux de pein-ture. Parmi les hommes, certains portent des manches de pioche. La file de voitures prend la di-

rection de Montpellier. Au pre mier carrefour, les véhicule bloquent la circulation et les ma nifestants badigeonnent tous les panneaux indicateurs en noir vert ou rouge. « De cette façon on raye le Languedoc de la carte » explique notre vigneron. L'opération se répète ainsi à chacun des croisements. « De Nimes à Béziers, c'est partout pareil. Dans quelques heures, les gens qui ne sont pas du pays vont commencer à tourner en rond. Ils ne seront plus nulle

part. »

Vers 11 heures, le commando de peintres prend, par de petites routes, la direction de Béziers : la circulation y est complètement coupée. Quelques minutes auparavant, un gros pétard a explosé sur la voie ferrée, arrêtant quelque temps un train. Sur la nationale, les manifestants dis-tribuent des tracts et dialoguent — le plus souvent difficilement - avec les automobilistes.

L'autoroute a été coupée par des feux allumés sur la chaussée et toutes sortes de matériaux entreposés en travers des voies. Un conducteur n'a pu éviter les véhicules bloqués : carambolage, Des voitures accidentées, deux blessés ont été sortis. Lamentable victoire soldats du « gros rouge »

N'aurait-on pas promis qu'il n'y aurait pas de barrages de route ?
« Vous pensez bien que les gars qui sont ici ce soir veulent se défouler. Alors, réputation touris-tique ou pas, personne ne pouvait les empêcher de couper les routes, d'ailleurs, c'est presque une habi-tude », commente notre vigneron

Les voitures s'agglutinent parechocs contre pare-chocs sur des kilomètres tout autour de la ville Les touristes qui a descendent » en veances ne s'impatientent pas trop. Ceux qui « remontent » au travail ronchonnent : « Est-ce la solution ? » Réponse du vigned'Aimargues : « Nous, on connaît pas d'autres. Tant ron d'Aimarques que les pouvoirs publics ne veu lent pas comprendre nos pro-blèmes qui sont capitauz pour l'avenir économique de la région, la politique vilicole restera : surproduction, manifestations, distillation. »

Passé minuit, les manifestants ommencent à décrocher. Deux escadrons de gendarmerie pren-nent position ; sans affronte-ment, les vignerons se dispersent. Deux heures après, le calme es presque revenu, les automobilistes passent en hésitant les croise-ments aveugles. (Il faudra plu-sieurs jours pour « éclaircir » to-talement les itinéraires.) « On se reverra en septembre », lance le vigneron d'Aimargues.

ALAIN GIRAUDO,

#### INFORMATIQUE

## La prépondérance d'Honeywell sur la C.I.I.

La firme Thomson — l'actionnaire le plus important de la C.I.I. et son tuteur industriel — s'est retiré des discussions quelques semaines avant la mise au point du document, le groupe de M. Richard n'étant pas d'accord avec la tournure prise par les événements. Dans le courant d'avril, certains points du protocole sont modifiés, à la demande des pouvoirs publics français, le plus

Le 2 mai, un conseil restreint à l'Elysée approuve le principe de la fusion entre la C.I.I. et Honeywell-Bull et le 12, M. d'Omano, ministre de l'industrie et de la recherche. annonce officiellement l'opération. Or, à cette date, il n'existe encore aucun texte. C'est huit jours plus tard. le 20, que les experts de la C.G.E. et d'Honeywell se mettent d'accord sur un second document, qui a reçu l'accord du gouvernement, intitulé : Directives générales pour la rédaction de l'accord définitif ». A la lecture de ce texte - plus complet que celui du 28 mars mais qui n'en diffère pas sur le tond. - trois consta-

1) L'ETAT A BEAUCOUP DE DE-VOIRS ET PEU DE DROITS. - Outre le versement d'une subvention de 1 200 millions de francs étalée sur une période de quatre ans. l'Etat gerantit un montant minimum de commandes de 3 730 millions. Au cas où ce dernier chiffre ne serait pas atteint, il versera à la C.I.I.-Honeywell Bull une subvention complémentaire égale à 55 % de la différence entre les commandes effectivement passées et le montant prévu. En outre, il devrz supporter les conséquences d'une éventuelle action en dommages et intérêts qui serait introduite par Siemens et Philips, partenaires de la C.I.I. dans Unidata.

2) HONEYWELL A BEAUCOUP DE DROITS ET PEU DE DEVOIRS. -- Son accord est obligatoire pour toute négociation de la nouvelle société gyec une autre entreprise d'infor-

comporte un préambule et

du champ de l'accord). Voici

quelques extraits significatifs

de ce texte, oni ne figuraient

généralement pas dans le pre-

mier protocole du 28 mars.

■ « L'accord de HIS sera re-

quis avent que soient soumises

aux organes sociaux compétents

de la nouvelle société C.I.I.~H.-B.

les décisions sur les points ci-

après : nomination et rémuné-

ration du P.-D.G.; approbation

des investissements ou désinves-

ticonments d'un montant unitaire

excédant 30 millions de francs :

apport ou achat de tous actils

de C.I.I. non compris dans les

apports ou achats initiaux de

C.I.I.; .augmentation de capital.

national sera constitué pour

constater soft un manquement

des parties par rapport aux prin-

cipes ou conditions des pré-

sentes, soit la survenance d'un

dissentiment fondamental entre

les parties sur une ou plusieurs

questions essentielles à la

conduite ou à la gestion de la

» Si le tribunal constate un

manquement grave ou un dissen-

timent fondamental, il pronon-

cera la résiliation des disposi-

tions du présent document (...)

et ordonnere le rachat de la

partie trançaise à la partie amé-

ricaine des actions de la nou-

velle société appartenant à cette

RELATIONS AVEC LA C.I.I.

(B). - Au cas où les livraisons

affectives de la nouvelle société

aux secteurs public et parapublic différeraient des montants pre-

cisés (les 3.730 millions de

francs) les engagements des

commandes de la nouvelle

société vis-à-vis de C.J.I. (B)

seraient ajustés proportionnel-

lement à l'insuffisance ou à

l'excédent du montant cumulé

RELATIONS AVEC L'ETAT. -

L'Etat est décidé à créer ·un

organismo de financement à

capitaux publics qui achètera

dea livraisons effectives. >

nouvelle société.

dernière, »

• " Un tribunal arbitral inter-

Les clauses inédites de l'accord du 20 mai

Le document du 20 mai terme à la nouvelle société les

trois annexes (les activités de trations et les louera à celles-cl.

e time sharing = demensant L'Etat encouragera par ailleurs le

nombre d'opérations courantes. La broise Roux, revenait en fait à internouvelle société devra lui acheter. pour chacune des deux premières années, soixante-doute grands systèmes d'ordinateurs (les - 66 -). Le comité technique chargé de coordonner la politique des produits du groupe au niveau mondial reste sous la domination d'H.I.S.

A l'origine, son président, nommé par H.I.S., devait avoir voix prepondérante. Maintenant, c'est la societé - réalisant le chiffre d'affaires le plus important qui détiendra une malorité d'une voix ». En mai, on expliqueit ainsi que « pour le moment H.I.S. a un chittre d'affaires légérement supérieur à celui de la nouvelle société : mais la croissance du marché européen étant supérieure à celle du marché américain, la partie française aura la majorité dans quelques année -. On omettait simplement de définir comment serait calculé le chiffre d'affaires des deux sociélés. En fait, H.I.S., en consolidant avec son propre chiffre d'affaires les 47 % cu'il détient dans C.I.I.-H.B., est assurée de conserver la majorité dans ce comité au rôle capital (voir l'encadré ci-contre).

3) UNE MAUVAISE AFFAIRE POUR THOMSON. — L'opération met en cause le groupe Thomson, puisqu'il doit reprendre l'usine de Toulouse ainsi que les activités militaires, spatiales et de mini-ordinateurs de l'ancienne C.I.I. Or le projet d'accord comportait des clauses difficilement acceptables par ce groupe :

- D'une part, les montants globaux que C.I.I.-Honeywell Buil s'engage à faire fabriquer en soustraitance par l'usine de Toulouse apparaissent bien faibles (465 millions de francs sur quatre ans) :

- D'autre part, la C.I.I. (B) - s'interdit vis-à-vis-de C.I.I.-Honeywell-Bull toute activité concurrente dans les domaines apportés (dont la commutation téléphonique) à la nouvelle entreprise pendant une durée d'au moins quinze ans ». Cette clause. où

matériels destinés aux adminis-

financement pour les matériels

destinés aux établissements pu-

blics et aux entreprises natio-

nales. Sulvant les estimations

actuelles, les ressources nettes

annuelles nécessaires à cet

organisme devraient atteindre

500 millions de trancs pendant

La nouvelle société et la

partie eméricaine devront être

protégés contre toute action ou

initiztive pouvant découler des

engegements pris antérieurement

per C.I.I. dans Unidata et n'en

supporteront a u c u n e consé-

RELATIONS AVEC HIS. - . HIS

et la nouvelle société ont le

droit de labriquer librement tout

produit de la ligne commune au

titre de l'échange de licences

croisées gratultes. Les deux

sociétés pourront décider de

n'avoir recours qu'à une seule

source de production mondiale

s'il est établi que c'est là l'inté-

rét économique de l'ensemble

quence dommageable. .

les cinq premières années.

matique, ainsi que pour un certain l'on reconnaît la patte de M. Amdire au groupe de M. Richard de se lancer dans le secteur du tiéléphone

Thomson ne pouvait accepter ca document Or sa signature était ind:spensable montage définitif de l'opération. Il a donc failu discuter. Ces délicates négociations n'ont toujours pas abouti. On affirme cependant - les choses avancent -.

Ainsi la clause de non-concurrence. - habituelle lors d'une cession d'actils », ne comprendrait plus les activités de commutation téléphonique. L'ordinateur CS-40 serait construit pour compte commun à l'usine de Toulouse, chacun des deux groupes C.G.E. et Thomson y aurait librement accès au prix de revient La question du plan de charge de l'usine de Toulouse devrait êtra regiée dans le courant du mois

ilième si cela est tout à fait vrai, d'autres problèmes subsistent. Il faut définir la répartition entre C.I.I.-H.S. et C.I.I. (B.) des prêts du F.D.E.S. accordés à l'ancienne C.I.L; il faut fixer le montant des subventions accordées à Thomson.

En attendant, le déficit d'exploitation de la C.I.I. grandit. Qui, sinon l'Etat, pourra le combier ?

Prudents, la C.G.E. et Honeywell ont pris leurs précautions. Initialement, il était prévu que le montant global des subventions couvrirait la période 1975-1978, 500 millions de francs devant être versés en 1975. Dans l'esprit des pouvoirs publics, il semble que ces 500 millions comprenaient les 250 millions qui avaient été alloués à la C.I.I. au début de l'année. Dans le nouveau texte du 20 mai, on ne fait plus référence à des exercices précis mais à des périodes de douze mois après la mise en place définitive de la nouvelle société C.I.I.-Honeywell-Bull. En fait, tout a été décalé d'un an Les 250 millions de francs déjà versés en 1975 á la C.I.I. s'ajouteraient donc aux 1 200 millions de subventions prévus...

Si les protagonistes de l'opération ne cachent pas qu'il y a un certain retard, ils ne désespèrent pas de parvenir à un accord définitif dans le courant du mois de septembre. Les nouvelles sociétés pourraient alors avoir une existence juridique, actif au 1er septembre 1975.

Même si ces délais sont tenus, le problème de fond que poseni les termes mêmes de l'accord avec Honeywell demeure. Les négociations de ces dernières semaines n'ont porté que sur les relations entre la future C.I.I.-Honeywell-Buil et la C.I.I. (B.), Apparemment, Il n'a pas été question de revenir sur les autres principes énoncés dans le document du 20 mai notamment sur les rapports de C.I.I.-H.-B. avec H.I.S. et l'Etal. Ne faudrait-il pas revoir

« Nous avons dějà obtenu en avril des modifications importantes de la part d'Honeywell -, répondent les pouvoirs publics : engagement de la nouvelle société de reprendre cinq mille employés de la C.I.I., au lieu de quatre mille : poursuite des programmes X-4 et X-5. Le - comité technique - des produits? Son influence resters minime », répètet-on, sans guère convaincre. Les dommages et intérêts que pourraient demander Siemens et Philips ? . On ne semble pas s'orienter dans une telle direction -...

Bref. les pouvoirs publics veulent croire à la réussite de l'opération, même si certains hauts fonctionnaires cardent au tond d'eux-mêmes un regret : celui de n'avoir pu, il y a un an, nationaliser - en douceur = la C.i.l., ce qui = aurait changé bien des choses »: Reste à savoir al les réalisations seront, cette fols, à la hauteur des intentions et des déclarations...

JEAN-MICHEL QUATREPOINT.

Recherchons Agence immobiliere Pouvant Representer la Champion Realty Corporation compagnie annexe de la Champion international Corporation

Nous avons besoin de représentants pour la vente de terrains de très grandes dimensions et idéaleme propices au développement ou à la speculation, dans diverses parties des Etats-Unis.

Paiement a la Commission Pour plus amples renseignements, écrire ou téléphoner à: Michael J. Daughn,

Cl Champion Realty Corporation 2700 South Post Oak Rd., Suite 2480 Houston, Texas 77027, U.S.A. Tél.: (713) 627-2180

#### HIS-nouvelle société (...) - A titre d'exemple : HIS ne fabriquera pas le « 61 » et la nouvelle société ne fabriquera

- Les coordinations néces saires (...) seront assurées (...) par un comité technique. Se compétence couvre les domaines produits, approbation des budgets d'études, approbation des plans-produits, approbation des annonces mondiales de nouveaux produits. Dans ce comité, dont à la majorité, la société réalisant le chiffre d'attaires le plus important détiendra la majorité d'une voix. (...)

» Le chitre d'affaires sera, pour HIS, celui de la société elle-même, celui de sea filiales et le chittre d'attaires en informatique des filiales existantes de Honeywell en Angleterre et au Canada, On y ajoutera le prorata de HIS dans le chittre d'alfaires de la nouvelle société et

#### LE TAUX D'INTÉRÊT DES EURODEVISES

|           | Dol   |       | Deutsci | hemarks | Pranes suisses |       |  |  |  |  |
|-----------|-------|-------|---------|---------|----------------|-------|--|--|--|--|
| 48 heures | 5 5/8 | 6 5/8 | 2 1/2   | 3 1/2   | 2 3/4          | 3 3/4 |  |  |  |  |
| 1 mois    | 6 3/8 | 6 7/8 | 3 1/2   | 4       | 3 5/8          | 4 1/8 |  |  |  |  |
| 3 mois    | 6 3/4 | 7 1/4 | 3 3/4   | 4 1/4   | 4 1/8          | 4 5/8 |  |  |  |  |
| 6 mois    | 7 5/8 | 8 1/8 | 4 5/8   | 5 1/8   | 5 1/8          | 5 5/8 |  |  |  |  |

Cours Dernier

précéd. cours

**VALEURS** 

VALEURS

nrécéd.

VALEURS

ment c'est la société chime it avoir work propon-

pd détiendre une ma-

x =. En mai, on ex-

ne » pour le moment uttre d'attaires légé-

e à calui de le nou-

io Stant supérieure à L'aprécipain, la perile

a mejorită dans quel-

H. HIS, en consoli-

expre chillre d'allalras étient dans C.L. H.B.

Fact role capital (voir

MEE AFFARE POUR

clauses difficilement

Honopeel Bull s'an-lebriquer en sous-

at to Cit IBI - am-

to C.I.).-Honeywell-Bull agricuments dans les

riên (dont la commu-

yealle sociálé las

louere è celles-ci.

my telicopiente de per jos matérials ignificacionists pu-gritaptions rubio-

Higheste et n'en part en e consignation :

L'ECTES -- HES : nocides cut le springeren sont ser springeren de l'ecte en e springeren de l'empartie en e s'est si l'este e de l'emparie en este si l'este e de l'emparie en este si l'este e de l'emparie en este en est en este en e

efs per udam

chest serait cal-taices des deux

erver la majorité

eurs de l'an-

La broise Roux, revenalt en lait à interest des lieux premières de deux grands sysmire (les + 86 -). Le document la patte de M. Auchard de la deux grands sysmire (les + 86 -). Le document la patte de M. Auchard de la deux grands sysmire (les + 86 -). Le document la patte de M. Auchard de la deux grands sysmire (les + 86 -). Le document la patte de M. Auchard de la deux grands de document Or sa signature & indispensable pour procéder in procéder in contrage définitif de l'opération in contrage d'indispensable propération in contrage n'ont louireurs as chargé de coor-que des produits du regociations n'ont loujours R abouti. On affirme cependant

- les choses avancent -Ainsi la clause de non-cono Ainsi la ciause de non-coso.
rence, - habituelle lors d'une cesse
d'actits -, ne comprendrait plus le
activités de commutation lélépe nique. L'ordinateur CS-40 serait on truit pour compte commun à l'es de Toulouse, chacun des deux (s. pes C.G.E. et Thomson y Borement acces au prix de rene.
La question du plan de charge. Fusine de Toulouse devrait régiée dans le courant du ge Mali skopie d aout

Même si cela est tout a fail e d'autres problèmes subsistent faut définir la répartition entre ( H.B. et C.I.I. (B.) des prés F.D.E.S. accordes à l'ancienne () il teut fixer le montant des subtions accordées à Thomson... En attendant, le déficit despe tion de la C.I.I. grandit Ou E-

Coperation and en in Thomson, pulsus I Tuelne de Toulouse skilde militaires, spel'Etat, pourra le combler s Prodents, is C.G.E. et Hones ont pris leurs precautions king ment, il était prévii que le mon ir is projet d'accord global des subventions course période 1975-1973, 500 milions. mancs devant être lemis et -Cana Fesprit des pouvoirs per il semble que ces suo mi. comprenaient les Lat mane. union de Toulouse agfaibles (465 millions debut de l'année Dans ente texto du 20 ma, 15 % % référence à des exercies de mais à des periodes de plus y après la mise en place serva rique) à la nouvelle Bull. En fait, tout a greitetage datal une dates d'au en Les 250 minore de la care tota . Colleg clause, Out warners on 1975 at the Out 1925

> Si les profagor afua de carane ceptent pas qui in a serie retard, die no dosesteren mit parvenir & un apport sectife. in courant ou mad to seek Les nouvelles sociales come alors avoir une exittente una waisemblablement area ere m actified to september 1979

refert dono alla 1000 extremiens preves

Même 80 des dats som T. la problème de land de un Hopeywell demain let T clations do ces dem eres eres n'ont porté que sur a est entre la future Ciliminate pas été question de relation autres principos entres ante document de 20 ma contra les repports de 0 11 m = 10 m/s of PEta: No fautra to the

- Nous avons de la coret. Ele des modifications implicated part d'Hangywolf pouvoirs publications in mouvelle 300.09 25 25 New de quarre m programmes X-4 et Biche que + 325 0 77-Ruence restera ten, sans guile documents of documents of

me semble pas s mile direction = Bref. les pours à sur la fin Croits A in reasons for the matter of the control o INTERNATION SUPPLEMENTS waters gardent as for a confident waters in the second of the second of

des déclarations... JEAN-MICHEL QUATREPOINT

Recherchons Agence Immobiliere Pouvant Representer ia Champion Really Corporation Rough and Continued and Contin Palement a la

Commission
Post plan 17 to the property of the

Champion Really Corporate 2730 South Person Really Corporation of the South Person

#### PARIS LONDRES

Calme OR (enverture) dollars : 166 50 coatre 166 78 CLOTURE

L'acces de mauraise humeur manifesté mercredi par la Bourse de Paris au lendemain du changement de cap économique annoné par le président Giscard d'Estaing n'aura pas duré longtemps. Jeudi, des l'ouverture, le mouvement de hausse reprenait et s'accelérait même en cours de sénace en dépit de son caractère. YALEURS 31/7 1/8 472 ... 226 ... 170 ... 247 ... 110 ... 304 ... 34 ... 170 ... 43 3/4

la construction électrique, les magasins, le bâtiment et les éta-blissements de crédit. Le redressement de Wall Street, après dix séances de baisse consécutives, la grande fermeté du dollar, et, enfin, la reprise des achats étrangers : autant de raisons qui expliquent le bon comportement du marché. Ajoutons-y certains apaisements journis sur la situation au Nigéria, qui ont javorisé la reprise de Dumez et C.F.A.O., et la possibilité d'une déduction des moins-values lorsque l'imposition des plus-values deviendra obligatoire. N'omettons pas de préciser, pour finir, que les ventes enregistrées mercredi avaient été faites dans d'assez mauvaises conditions et que certains opérateurs ont été ainsi enclins à reprendre position. Le redressement de Wall Street

Sur le marché de l'or, les cours du métal s'in ont encore un peu sièchi. Le lingot a perdu 150 F à 24 100 F (après 24 075 F) et le kilo en barre 100 F à 24 150 F. Nouveaux progrès, en revanche, du napoléon à 25730 F (+ 050 F) après 25730 F et, partant, de la rente 4 1/2 % 1973. Le volume des transactions a diminué : 122 ma-

enclins à reprendre position.

31 JUILLET

Reprise des valeurs françaises

L'accès de mauvaise humeur

lions de F contre 14,7 millions. Aux valeurs étrangères repris des américaines et des allemandes. Nouveau recul des mines d'or. Résistance des pétroles interna-

LES MARCHÉS FINANCIERS

Les affaires sont très calmes ce vendredi à l'ouverture. Les indus-trielles et les pétroles ne varient pratiquement pas Stabilité des mines d'or. Irrégularité des fonds d'Etat.

d'Estaing n'aura pas duré longtemps. Jeudi, dès l'ouverture, le
mouvement de hausse reprenait
et s'accélèrait même en cours de
séance, en dépit de son caractère
assez télectif. L'indice Chainet et
Cie, qui, à 12 h. 40, ne s'élevait curisules
encore qu'à 130,67 (+ 0.7 %),
enregistrait vinyt minutes plus
tard un gain de 1 % à 131,05.
Presque tous les compartiments
se sont raffermis, les plus favorisés étant, comme à l'habitude,
la construction électrique, les INDICES QUOTIDIENS

(INSEE Base 180 : 31 déc. 1974.) 30 juill 31 juill Valéurs françaises... 128,6 129,3 Valeurs étrangères... 130 130,6 C> DES AGENTS DE CHANGE (Base 100 : 29 déc. 1961.) Indice général..... 74,4 Taux du marché monétaire

Effets prives . .. 73/8 % NOUVELLES DES SOCIETES FORD MOTOR. — Bénéfice pet du premier semestre : 96,5 millions de dollars, contre 291 millions. premier semestre : 96.5 millions de dollars, contre 291 millions.

SKIS ROSSIGNOL. — Chiffre d'affaires consolidé H.T. du premier trimestre (1° avvil-30 juin) : Boeing 37,35 millions de francs (+ 15.9 %).

USINOR. — Chiffre d'affaires H.T. du premier semestre : 4344 millions de francs contre 5128 millions de francs contre 5128 millions de francs. GENERAL MOTORS CORP. - Pour

le premier semestre 1975, bénéfice net : 391,8 millions de dollars (1.34 dollar par action) contre 425,7 millions de dollars (1.46 dollar par action). par action). par action).

Chiffre d'affaires hors taxes
du premier semestre
THOMSON-BRANDT. — Consolide
de 5 851,5 millions de francs (+ 5 %). L.M.T. — 699,7 millions de francs (+ 11,8%). DUMBZ. — 1 152 millions de francs (+ 69 %).

BOURSE DE PARIS - 31 JUILLET -

NEW YORK Repli en cours de séance

Repli en cours de séance

Un renversement de tendance s'est produit jeudi à Wall Street en cours de séance. Après avoir encore sensiblement progressé durant la première heure de transactions, les cours se sont en effet repliés, et une bonne partie des gains acquis initialement a été reperdue. En ciétura, toutrois, le nombre de hausses (767) était encore supérieur à celui des baisses (553). L'indice des industrialies, de son côté, s'est établi à 331,51, soit à 0,15 point au-dessons de son niveau de la veille.

D'abord assez forte. l'activité s'est ralentie. Au total, 14,34 millions de titres ont changé de mains contre 14,32 millions la veille.

Une fois de plus, l'ombre de l'inflation s'est étendue sur le marché. En annonçant que les prix agricoles avaient monté de 3 % entre le 15 juin et le 15 juillet, le département du commerce a jeté le trouble dans les esprits, et l'effet positif causé au départ par trois informations économiques très favorables — la nouvelle augmentation des commandes de produits manufacturés en juin, la poursuité du déstockage le même mois et le projet gouvernemental d'allégement de la fiscalité pour les entreprises et les porteurs de valeurs mobilières — a été en grande partie annulé.

Indices Dow Jones : transports, 161,83 (+ 0,57) : services publics, 79,63 (+ 0,13).

C0083 YALEURS 30;7 31*/*7

COURS I MARITIME DES CHARGEURS REUNIS. — 325.92 millions de francs

| 25 25 | BRO-LAmethe | 185 | 187 | EL.M. Lestane | 187 | EL.M. Lestane | 187 | EL.M. Lestane | 180 | Endem | 180 Roussetot S.A.... Soutre Réenles... Synthelabo.... Thann et Mulk... Uffiner · S.M.D... Previdence S.A....
Révillen....
(hy) Sade .....
Santa-Fe .....
Sofia ..... 122 410 .. Courtrailds .... Est Assettines ... Est Assettines ... Est Assettines ... Assetti ... C 18 49 109 . L08 50 61 50 C 61 50 50 .. 92 .. 17 50 17 89 432 163 23 23 14 50 20 I Salut Frères. S2 58 HORS COTE 192 60 55 90 Dorisa.

105 50 103 Ecco.

257 ... d 40 58 Ecco.

257 ... 269 ... Metall. Missière.

115 ... 117 ... 3ab. Mor. Cor.

258 ... 50 ... 7 ranchant Electr.

274 ... 274 ... 274 ... Ufinex.

174 ... 175 ... Crimen. 318 .. 308 ID 1455 1458 95 ... 93 28 168 .. 172 . Stemi. Tr. G.L.T.E.A.M., Transport indust. 320 150 119 ... 118 30 A

VALEURS

(LI) Baignel-Par).
Bis S.A.
Bianzy-Daest
La Bresse
Cigarettes lade.
Degrenout
Cong-Tries
Duquesno-Parina OBLIG, ECHANG. Valeur d'échange en 1/2 U.C.B. : Val. de 2 actions, sort. . 776 20 SICAV Backet mat

|                                  |                    |                    | → Unicol                                | 132            | °132           | Aussedat-Rev                              | i 20             | . 20            |                                       | 1                | ł .              |                                      |                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                  | COURS              | COURS              | * ombar                                 |                |                | Darblay S.A                               | 38               | 37              | {                                     | 1                |                  | Actanca                              | 111.22           | 186 33             |
| EURS                             | 30:7               | 31/7               | Béasdictine                             | 1750           | 1780           | . Bidot-Rottie                            | 124              | 126             | Brass, so Marec.                      |                  | 258              | Actions sélec                        | 145 82           | 139 21             |
|                                  | ants               | 9177               | Bras. Indochine .                       | 420            | 41G            | imp, G, Lang                              | je 12 51         |                 | Brass, Guest-Afr.                     | 91               | 92 .<br>324      | Aedificandl                          | 148 79           | 142 04             |
|                                  |                    |                    | Coseplet<br>Dist. Indechine             | 419 .<br>336   | 411 .<br>343   | Navarre                                   | ···: ::          |                 | Min. et Métall                        | 320              | 482              | Agruma                               | 151 90           | 145 02             |
|                                  |                    | 44 3/8             | Cist. Remies                            |                | 282            | Papeter, France.                          | 1 .: ::          | 49              |                                       | } ···            |                  | A.L.7.0<br>America-Valor             | 143 IE<br>245 88 | 136 67<br>234 73   |
|                                  | 48 7/8             | 49                 | Permet                                  | 518            | 517            | (B.) Pap.Cascogne                         |                  |                 | G.L.G.A. 5 1/2 %                      |                  |                  | Assurances Pinc.                     | 113 16           | 188 03 II          |
| rttag Bank                       | 27 1/8             | 27 1/4             | Ricqies-Zan                             | 68             | 68             | . La Risia                                | ( Tio            | 112             | Emprunt Young                         | l : <u>::</u> •• | 188              | Bourse-Investige.                    | 121 91           | 116 39             |
|                                  | 34 7 8             | 35<br>126          | Saint-Raphael . ,                       | 152            | 150 .          | . Rochette Caspa.                         | 95               | 98              | Nat. Nederlandee<br>Phresix Assurant. | ,                |                  | B.T.P Veletirs                       | 127 95           | (23 63             |
| BK                               | 98 3/8             | 125<br>95 3/4      | Gest. P. Sogepal .                      | 215            | 212            | ;} ·                                      | 1                | ]               | LEGIT COMMENT                         | ·· ··            | 18               | C.L.P                                | 249 02           | 237 73             |
|                                  | 87 5/8             | 87                 | Union Brasseries                        | <b>~</b> * ··· | 29 1           | A. Telery-Sigrapo                         | 156              | 156             | Algements 630                         | 573              | 558 .            | Convertibles                         | 107 48<br>118 55 | 102 61 1<br>113 17 |
|                                  | 38 7 8             | 39                 | !                                       |                |                | Bon Marché                                | 33 60            |                 | Bco Pap. Español                      |                  | G24D .           | Orquet Levest                        | 144 89           | 129 39             |
| trie                             | 47 [14]            | 47 1/4             | Beghin-Say                              | 123 .          | 125 .          |                                           | 42 50            |                 | B. N. Mexique.                        | 31               | 3l -             | Elysèes-Valeurs.                     | i63 48           | 138 32<br>158 87   |
| <b>5</b>                         | 24 3/4  <br>51 1/4 | 24 3 8<br>51 3/8   | Stamna                                  |                | 200 .<br>255   | . Maurel et Prots.<br>Outore              | 100              | 99 90<br>150 10 |                                       | 5200<br>5 25     | 5250 .<br>5 10   | Epargue-Cross                        | 585 69           | 482 76             |
| rs                               | 18 1/4             | 18 1/2             | Sacrene (Cie Fr.)                       |                | 235 .<br>  120 | .   Uptorg                                | 152<br>  207     | 1 302 i         | Commerciank                           | 5 25<br>370      | 274 50           | Epargoe-later                        |                  | 220 58             |
|                                  |                    | 190 1/4            | Sucr. Bauchon<br>Sucr. Soissonnais      |                | 382 2          |                                           | 53 90            |                 | Bowater                               | 1 2 90           |                  | Epargue-Metil                        | 168 81           | 15[ 6]             |
|                                  | 22 1/4             | 22 1/2             | *************************************** |                |                | Veteriz                                   | 1 76 1           | 72              | Bruxelles Lamber                      |                  | 224              | Epargne-Oblig<br>Epargne Revenu.     | 131 62<br>254 44 | (25 84<br>242 SD   |
|                                  | 35   8             | 34 1/8             | Berliet                                 |                | 260 .          | .                                         | 1                | l               | Gên. Belgiyan                         | 306              | 304 58           | Eparena Valour                       | 167 13           | 169 55             |
|                                  | 44 3.4             | 44 1/2             | Chausson (Us.)                          | 48             | 47 :           |                                           | J                | 78              | Reliaco                               | 223 80           | 219 50<br>310 50 | Feacier Investigs.                   | 278 84           | 264 29             |
|                                  | 27 3/8<br>79 1/2   | 27   8 :<br>79   2 | Motobecane                              | 1              | 120<br>78 5    | Ctaude                                    | 78<br>121 54     |                 | Rubecs                                | 302<br>10 98     | 310 30<br>10 70  | Fortune 1                            | 120 60           | 196 80             |
|                                  | 25 1.2             | 25 [ 2             | Saviem<br>S.E.V. Marchal                |                |                | ERFOR Account.                            | 272              |                 | Lyons (J.)                            |                  | i2 ′.            | France-Croissane.                    |                  | 121 57             |
|                                  | 24 1.8             | 24 1/4             | 3.27. 22.02                             |                |                | Palmen                                    | ] ::             | 650 .           | Goodyear                              | 85 78            | 80 ID            | France-Epargne<br>France-Earantie.   | 113 05<br>204 73 | 107 93<br>200 72   |
| E                                | 59 1 / 8           | 58 7/B             |                                         |                |                | C.I.P.E.L                                 | 85               |                 | Pirelli                               |                  | _5 IB            | France-Caranica.                     | 120 76           | 116 28             |
|                                  | 57 7.8             | 58 5/8             |                                         | 0_52           | 88 3           |                                           |                  | H5              | L. M. G                               | Į 65 (D          |                  | Laffite Gend                         | 117 B6           | ii2 32             |
| · · · · · · · ·                  | 17 7.8             | 1778               | Borie                                   | 256<br>102 58  | 258            | Merlia-Gerta                              | 133 36           | 133 38<br>42    | Kebata                                |                  | 6<br>  158       | Laffitte-Total                       | 128 73           | 122 89             |
|                                  | 61 1/4             | 61 7/8             | Capp, Bernard                           | 129 90         |                |                                           | 117 8            |                 | S. H. F                               |                  | 455              | Nouv. France-Obi.                    | 254 10           | 242 58             |
|                                  |                    |                    | Cerabati                                | 131            | 128            | Paris-Ehlene                              | 1 84 9E          |                 | Femmes d'Anison.                      |                  | 1                | France Placement                     | 140 20           | 133 83             |
| DO DOLL                          | ARAI               | OKYO               | China de la resta                       | 157            | 157            | . Pile Wonder                             | 600 .            | 500             | Marks Spencer                         |                  |                  | Gestien Rendem<br>Gest. Sál. France  | 180 03<br>142 98 | 171 87<br>136 60   |
|                                  | 31/7               | 1/8                | .Ciments Vicat                          |                | 198            | . Radiologia                              |                  | C257 80         |                                       | 1                |                  | LUSL THE                             | 134 (0)          | i27 99             |
|                                  | I                  | 297 88             | Drag. Trav. Pub                         |                |                | D SAFT. Acc. fixes.<br>D Schneider Radio. | \$20<br>  102    | 925             | A L G                                 |                  | 138 .            | Indo-Valeurs                         | 161 23           | 154 DI             |
| n yens)[                         | 28/ 80             | 231 00             | F.E.R.E.M<br>Française d'entr.          | 28             |                | O SEB-S.A.                                | 642              | 648             | Bell Canada                           | i87 ∷            | 129 10           | intercroissance                      | 148 15           | 141 43             |
|                                  |                    |                    |                                         | C 99           | 99 1           | SINTRA                                    |                  |                 | E.M.L.                                | ! "iš ii         |                  | Intersélection                       |                  | 127 13             |
|                                  |                    |                    | Hertica                                 | 280            | 265 .          | .                                         |                  |                 | Hitachi                               |                  | 2 25             | Livret portet                        | 185 62           | 177 21             |
| CO.                              | LANTA              | APT                | téma Industries                         | d41 50         | 42 .           | Carnand                                   | 56 29            |                 | Hoosywell lac                         | 148              | 140 18           | Paribas Gestien.<br>Pierre javestiss | 121 18           | 115 68<br>156 99   |
| – COI                            | NLIA               | MI                 | Lambert Frères                          | .70            | 71 4           |                                           | 43 50            |                 | Matsashita                            | l8 ::            | 8 12             | Rothschild-Exp.                      | 241 79           | 230 83             |
| •                                |                    | · · · · ·          | Lerby (Ets G.)<br>Origin-Desyroise.     | 167<br>133     | 168 .<br>135 . | Davous                                    | 285 [6<br>182 50 |                 | Otro Elevator<br>Sperry Rand          | 123 10<br>185    | 6139<br>182      | Sélect-Croissance                    | 518 80           | 487 84             |
|                                  | l Cours            | Demier             | Percher                                 | 188 -          | 230 .          | . Fonderie arecis.                        |                  | d 22            | Xerex Corp                            |                  | 274              | Sairetion Mondia:                    | JBS 21           | 101 39             |
| VALEUR                           |                    |                    | Rougier                                 | ieo            | 155 :          | Goeugnon (F. de).                         | l 55 .           | 99 ∷            | Arbes                                 | 427              | 431              | Sélettion-Pend                       | 128 28           | 122 48             |
| 7,722014                         | > précéd           | CONTS              | Cepstr. Reutes                          | 34 60          | 36 .           | Profiles Tobes Es                         | 41 80            | 42 98           | Cockeriii-Daurés.                     | 1l               | 119 80           | S.F.L. FR et ETR.                    | 149 89<br>164 53 | 143 18<br>167 07   |
|                                  | <del></del>        | <del></del>        | Routière Colas                          | 275            | 274 5          |                                           | 75 50            |                 | Finanter                              | ا نند ا          | - <u>-</u> ·-    | Silvatrance                          | 112 66           | 108 5              |
| iin. Jam. tr.                    | 1 101 6            | a 102 I            | Sablières Seine                         | 172            | 172 .          | Tissmétai                                 | 64               |                 | Roegevens                             | 85<br>489        | 86<br>492        | Slivarents                           | 138 75           | 32 45              |
|                                  | ,                  | 1                  | Savoisienne<br>Schwartz · Hautse.       | 196<br>76 58   | 195 .<br>76 .  | Viscey-Bourget                            | G                | 73 90           | Staci Cy of Can                       |                  | 123 10           | Silventer                            |                  | 111 25             |
| Acler Investis                   |                    | . 102 .            | Sole-Batienoiles.                       | 63             | 63.            | Hisaron                                   | 121              | /21 58          | There by at Can                       |                  | 139 .            | Sogepargno                           | 272 27           | 2E9 92             |
| Sestian Séleci                   |                    |                    | T.P. Foweer, SMCT                       | 111 80         | 111 8          | l Kinta                                   | 248              | 240 .           | Biyyeer                               | 55 29            | 55               | SOCCYAL                              |                  | 281 75             |
| lovest, et Ges<br>Parisieane Pla |                    | . 130  <br>154     | Tripdet                                 | 162 .          | 168 .          | Mokta                                     | 115              | 115             | De Beers (part.).                     | 18 45            |                  | Soleli-levestiss                     | 143 27<br>116 87 | 136 77<br>111 57   |
| Piacem. ister.                   |                    |                    | Yeyer S.A                               | 72 50          | 70 .           | ·                                         |                  |                 | De Beers p. cp.                       |                  | . 19 ···         | U.A.P. Investiss.,<br>Uniforcier     |                  | 265 14             |
| Sefragi                          |                    |                    | 0                                       | 22 50          | 99 9           | Astrop G                                  | 339 20           | 1               | Conera) Mining                        | 179              | 198<br>176 -     | Unitaber                             |                  | 137 20             |
|                                  | ····               | ` · · ·            | Duniop<br>Safic-Alcan                   |                | 167 8          | Hydroc. St-Denis.                         | <br>131          |                 | Hartebeest                            | 1/3              | 176 ·            | Uzisię                               | 119 10           | 113 62             |
|                                  | 1                  |                    |                                         |                | (4) 3          | I academs.                                | 1 (9)            | I 199 !!!       | I PARTICISMO PER                      | l •:: ::         | .00 /8           | diament de mandidan                  | 210 74           | 208 79             |

Anssedat-Rey... 30 ... 20
Darblay S.A... 32 ... 37
Bidot-Rottin... 124 ... 128
Imp. G. Lang... 6 12 90 d 12 98
Revarre ... ... ... 114 !.. 114 !.. 114 !.. 114 !.. 115 ... 116 ... 116 ... 117 ... 118 ... 110 ... 112 ... 118 ... 110 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112 ... 112

|                      |          |                |                                      |                                                    |               |                  |              |              |                                   |                 |                  | Crigny-Desyroise.             | 1333 -         | 135          | ESCHUT-MENER                         | 182 501         |               | Sperty K208                  | ]. 1851 [       | 182        | Palesties Headle                    | 186 21           | 101   |
|----------------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| VALEURE              | %        | % da           | VALEURS                              |                                                    | Demier        | WAI FILE         |              | Dernier      | VALEURS                           |                 | Demier           | Porcher                       | iii ∷i         | 235          | Fonderte précis<br>Goaugnon (F. de). | 3               |               | Xerex Cerp                   |                 | 274        | Salection Mondial<br>Selection-Rend | 128 28           | 122 4 |
| YALEURS              | dit nom. | coupon         | YALEUNS                              | précés.                                            | COURS         | VALEURS          | précéd.      | COURTS       | 1 AFFORD                          | précés.         | CORKS            | Constr. Routes                | 34 50          | 36           | Profiles Tobes Es                    | 41 80           | 42 98         | Cockerill-Degrée.            |                 | 119 90     | S.F.L. FR et ETR.                   | 149 89           |       |
| <u>-</u>             | لـــــا  | L              |                                      | <del>!                                      </del> | <u></u>       |                  | <del>!</del> | <del> </del> |                                   | <del>├</del> ── |                  | Routière Colas                |                |              | Senelle-Manh                         | 75 50           |               | Finanter                     |                 |            | Silvatrance                         |                  |       |
| 1                    | ا۔۔ ۔۔ ا | '              | Emmes // or                          | 204                                                | 905           | Segmanasse Band  | 241          | 242 50       | Op. Imm. tr.                      | 101 60          | 102              |                               |                |              | Tissmetal                            | 64              |               | Roogerens                    | 85              | 36 ···     | Silvan                              | 138 75           |       |
| 3 %                  | 38 50    |                | France (La),.<br>Preservatrice S.A   |                                                    | 385<br>345    | STIMINGO         |              | 137          | OM. 1999. 11.                     | 1 101 00        | 102              | Savoisieme                    | 195            | 155          | Vincey-Bourget                       | G               | 73 SD         | Mangesmann                   |                 |            | Sliverter                           | 116 53           | 111   |
| 5 %<br>5 % 1920-1960 | 55       | 2 478          | Pravoyance                           | 1097                                               |               | Sté Cant. Banque |              |              | Acier Investiss.                  | 182 .           | 102 .            | Schwartz · Haufin.            | 76 58          | 75           |                                      | ŀ. <b>.</b> . ∣ | 181           | Steel Cy of Can              |                 |            | Soccosteno                          | 272 27           | 2E9 5 |
| 3 % amert. 45-54     |          | 3 000          | Protectrice A.I.R.                   |                                                    |               | SOFICOMI         |              | 137 50       | Sestion Sélect.                   | 186 38          | 193 -            | Spie-Batignofies.             | 111 80         | D5           | Kinta                                | 121 <br>  248   |               | lhyss. c. 1 800.,<br>Blysser | 138 .<br>55 29  | 139 .      | Sogeyar                             | 295 17           | 281 7 |
| 4 1/4 % 1983         | 101      | 0 848          |                                      |                                                    | 1             | Sovabail         | . 143 10     |              |                                   | C131            | 130              | Trindel                       | 162            | 168          | Mokta.                               | 115 ''          |               | De Beers (part.).            |                 | 18 55      | Spieli-Investiss                    | 143 27           | 136 7 |
| 4 1/4-4 3/4% 83      |          | 3 956          |                                      |                                                    | l             | UCIP-Bail        | . 115        |              | Parisieane Plac.                  |                 | 154 .            | Yeyer S.A.                    |                |              |                                      |                 | •••           | De Beers B. Co.              | e               | iš         | U.A.P. Investiss                    | 116 87           |       |
| Emp. A. Eq. 5165.    | 100 70   | 4 370          | Alsacien. Sanque                     | 360                                                | 360           | Coibeil          | [22          |              | Ptacem. inter                     | 84 38           |                  | 1                             |                |              | Aprep G                              | 339 20          | 340           | Coneral Mining               | ·l              | 198        |                                     | 277 73           |       |
| Emp. N. Eq.6%88      | 98 60    | 4 997          | (Li) Bone Dupent.                    | 220                                                | 223           | Un, lad. Crédit  | 150          | 158          | Sefragi                           | 196             | 198              | Opp                           | 22 50          | 22 30        | Antargaz                             | ldl             | 164           | Hartebeest                   | [ 179           |            | Unijapės                            | [43 72           |       |
| Emp. N. Eq.6%87      |          | 1 000          | Banque Barvet<br>Banque Indoctina    | 250 90<br>196                                      | 250 80<br>195 |                  |              |              |                                   | 1 1             |                  | Safic-Alcan                   | 149 -          | 147 90       | kydroc. St-Denis.                    |                 | 158 (0        | .Ohanoesborgh.               | l . <u></u> l   |            | Uzisie                              | 119 10<br>219 74 | 115 E |
| Emp. 7 % 1973        |          | 3 778          | Stè B. et Particip                   |                                                    |               | Cie f. Steis Ro. | 190          | 196 Sn       | Abellia (Cia ma.)                 | ane I           | 205              |                               | 1              |              | Lille-Bamières-C.                    | IST             | 124 28        | I Middie Witwat              | 29 50           |            | Worms (prestiss.                    | 219 79           | 200 1 |
| E.O.F. 6 1/2 1950    |          | 1 298<br>2 274 | Banque Worms                         |                                                    |               | fonc. Chatd'Eau  |              |              | Applic, Hydraul.                  | 825             | 826              | 8it. Aspin. Centr<br>Cominhos | 91 80<br>82 40 | 90 20<br>96  | Ones. F. Pétr<br>Oblig. Conv         | 220<br>275      | 221 58        | President Steyn.             | 100             | 99         | 1/8                                 | !                |       |
| — 5 % 1960           |          | 2 2/4          | C.F.E.C.                             |                                                    |               | (M) S.O.F.I.P    | 118          |              | Artuis                            | 93              | 98               | COMPAND                       | 0Z 40          | •9           | Shell Francaise                      |                 | 40 DU         | Stiffontein<br>Yapi Reetc    | 23 45<br>185 90 | 184        | Crediater                           | 130 84           | 124 9 |
| '                    | '        |                | C.G.I.B                              | 82                                                 |               | Forc. Lyounnise  | 592          |              | Centen. Blanzy .                  | 3(3             |                  | <b>5</b>                      |                |              | Tonium - Happanag                    | ·····           |               | West Rand                    |                 | 21 45      | Croissance-Imm.,                    | 122 58           |       |
|                      | A        | D              | Cadetal                              | [12 50                                             | 113           | immob, Marseille |              |              | C. Roussel-Hobel                  |                 | 230              | Canmont                       | 421 <b>98</b>  | 423          | Carbene-Lot                          | 85 58           | 95 50         | Alcae Alem                   |                 | 99         | Epargae-Uale                        | 277 62           | 265 P |
| VAIENDE I            |          | Dernier        | Cotica                               | l .: ··                                            | i 97          | LOUVE            |              |              | (Ny) Centrest                     | 115 18          |                  | Pathé-Claéssa                 | 93             | <b>95</b>    | Cochery                              | 65 20           | 65            | Comince                      |                 | 132 50     | Euro-Croissanco.                    | 128 79           |       |
| 10-5000              | précéd.  | COURS          | CAME                                 |                                                    | 63            | Midl             | 472<br>840   |              | (ny) Champex<br>Charg. Régn. (p.) | 3666            | 186 .            | Pathé-Marconi                 | <b>95</b>      | <b>94</b> [8 | Detaizade S.A                        | 415             | 4]0           | Figostremer                  | 130             | 132 .      | Fizzaciere privee [                 |                  | 291 8 |
| <del></del>          |          |                | Créd. gén. indost.<br>(M) Crédit Med |                                                    |               | Rente foncière   | 172 70       |              | Oriéaus                           | <b>%</b> % ::   | 2850 .  <br>75 . | Tour Elffe)                   | 57             | 55           |                                      |                 | 36 80         | Minerals Resourc             | 18 15           | 16 75      | Fructider                           | 132 03<br>182 24 |       |
| E.O.F. Darts 1958    | E0       | 368            | Financière Sofai.                    | 145 30                                             |               |                  |              |              | (Li) Dév. R. Nord                 |                 | 126              | Air-Industrie                 | 84 ,.          | 09 E0        | (Ly) Gertand                         | 225             | 41            | Koranda                      | 154 50          | 156 70     |                                     | 173 08           |       |
| E.D.F. parts 1958    | 50       | 356            | Finextet                             | 118                                                |               | Cogifi           | 100 50       |              | Electro-Financ                    |                 | 276 .            | Applic. Mécan                 | 128            |              | Gévaloi                              | 220             | 228<br>399 .  | Veille Montagea.             | 475             | 4/5 20     | Oblised.                            | 129 27           |       |
| Ca. France 3 %       | 130 40   |                | Fr. Cr. et B. (Cie)                  | 81 50                                              |               | Foncina          | 103 .        |              | Fig. Bretagne                     | 48 10           |                  | Arbei                         |                |              | Grande Paroisse.                     | U390            |               | Am, Petrotina                | 132             | 174        | Ostima                              | 134 44           |       |
| Abeiffe-I.G.A.R.D.   | 442      | 445 .          | França-Ball                          | 198                                                |               | Er. Fin. Constr  |              |              | Fig. Haussmann                    |                 | 43 80            | Ateliers G.S.P.               |                | 41 28        |                                      | 146 40          |               | British Petraleum            | 100             | 44 IA      |                                     | 259 88           |       |
| Abeitle (Vie)        |          |                | Hydre-Energie                        | 35                                                 | 35 30         | lambado          | 101          |              | Gaz et Eags                       |                 |                  | Av. DassBregnet               | 180            | 181          | L282                                 | • • •           |               | Gulf 81) Canada.             | 143             | 137        | Sicavimms                           | 163 78           |       |
|                      | 336      | 335            | lamobanque                           | 140 70                                             |               | Jamboyest        | 8g<br>82 20  |              | Lehen et Cia                      | 69              |                  | Bernard-Motenrs.              |                | . 65         | Lerilleax-Lefranc                    |                 |               | Petrofina Canada.            |                 |            |                                     | <b>339 65</b>    |       |
| CONCRETE             |          | 266            | immofice                             | 113 g0<br>130 .                                    |               | Cie Lyon Igan    |              |              | (Ny) Lordex                       | 146 .           | 145              | B. S. L                       | 308            | 305 [0       | Havacel                              | 111             |               | Shell Tr. (port.)            | 25 50           | 26 [8]     |                                     | 114 58           |       |
| Epargne France       |          | 317            | Interbail<br>Locafinabelêre          | 119 09                                             | 118           | Sagimo<br>UFIMES | 80 60        |              | Cie Marocaige                     | 102             | 25 .             |                               | 161 10         | 320          | Parcer                               | 432 .           | <u> 439</u> . | l                            | ا ــا           | !          |                                     | 370 91<br>154 18 |       |
| Forc. T.I.A.R.D      |          |                | Lyon-Alemand                         | 112                                                | 110 50        | U.G.1.M.C        |              |              | 0.Y.A.I.M                         | 47 50           | 49 50            | Cope All. Europe.             |                |              | Reti                                 |                 |               | Akzo                         | [55]            | \$5<br>112 |                                     | 47 48            |       |
| France (I.A.R.D.).   |          | 310            | Soc. Mars. Crédit                    |                                                    | 268           | Union Habit      |              |              | DPB-Paribas                       |                 |                  |                               |                | 416          | Ripoliti-Georget                     |                 |               | Fosece.                      | 15 20           |            | "Cours précédent                    |                  | ,40 / |
|                      | 200      | <del></del>    |                                      |                                                    |               |                  |              |              |                                   |                 |                  | ,                             | 100            |              | 1 den Etr.                           | - July          | ~ //          | 1.22000                      | 100             |            | ,                                   |                  |       |
|                      |          |                |                                      |                                                    |               |                  |              |              |                                   |                 |                  |                               |                |              |                                      |                 |               |                              |                 |            |                                     |                  | _     |

| e comb           | te terre de la<br>léte dans no<br>les cours. El | s dêrniêr          | es édi           | tions, d | les errec                  | ss peuve          | int parfois f | रिकार              | N              | 1A               | R                         | Cł                | łÉ      | A                  | . 1              | ſE              | R                          | M                 | La cata | etien des          | #2jeurs          | ayant fa         | it Pebjet                  | de trans          | etrinentsi, di<br>actions extra<br>actituda des | 14 🔈 15            | et 14 b.         | i. 20. Pol     | R, C        |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|
| Compen<br>Sation | VALEURS                                         | Précéd.<br>ciôture | Premier<br>COURS | Cours    | Compt.<br>premier<br>cours | Compen-<br>sation | VALEURS       | Précéd.<br>clôture | COM2<br>Lewyer | Dernier<br>cours | Conta<br>bremiet<br>Combf | Compen-<br>sation | YALEURS | Précéd.<br>ciôture | Premier<br>cours | Demiar<br>cours | Compt.<br>premier<br>cours | Compen-<br>sation | YALEURS | Précéd.<br>ciôture | Premier<br>cours | Dernier<br>COURS | Compt.<br>premier<br>cours | Compen-<br>sation | VALEURS                                         | Précéd.<br>ciôture | Premier<br>COUTS | Conty<br>Conty | Con<br>pres |

| sation                                                           | YALEURS                                                                                                 | cióture                                                                                    | COURS                                                            | COUTS                                                                           | COTILZ                                                                                         | sation                                                                     | VALEUR                                                                                                                | clôture                                                          | COTT2                                                                        | cours                                                                           | COSTIZ                                              | sation                                                                                | YALEURS                                                                                                                                                 | ciôture                                                                                                              | cours                                                                                                            | COURS                                                                                              | COSTLZ                                                                               | sation                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                           | ciôture i                                                                  | 20UIS (                                                                                  | COURS                                                                                     | COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sation                                                  | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ciòture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cours                                                          | COURT                                                              | Conta                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 388<br>345<br>70<br>265<br>72                                    | 4,50 % 1973<br>C.M.E. 3 %<br>Atrique Occ<br>Air Liquide<br>Als. Part, ted<br>Als. Superm<br>Alsthem     | 1215<br>388 50<br>359 58<br>71 95<br>335                                                   | 382<br>360 20<br>70 80<br>312<br>74 10                           | 380<br>380 20<br>70 80<br>812                                                   | 306  <br>73 50                                                                                 | 690<br>93<br>305<br>190<br>58<br>185<br>280                                | Cie Gie Eaux. Electro-Mèc. Eng. Matra. E. 1. Lefebure Esse S.A.F Euratrance. Europe No 1.                             | 93 40<br>320<br>196<br>59 40<br>195 10                           | 93 10<br>327 .<br>196<br>60<br>196                                           | 93 10<br>335 · 3<br>196 · · 1<br>60 40<br>196 · 1                               | 39<br>92 38                                         | 128<br>78<br>131<br>131<br>51                                                         | Olida-Catry<br>Opti-Parities<br>Paris-France.<br>Paters. S.A<br>Pechalirons<br>P. U.K.                                                                  | 114<br>139<br>62                                                                                                     | 111<br>138 90<br>92 80                                                                                           | 81<br>111<br>138 90<br>62 80                                                                       | 113<br>138 .<br>61 80                                                                | 430<br>908<br>750<br>78<br>198                                                                | TAL Electr<br>TAL Electr<br>TAL Ericss<br>Terres Rong.<br>Thomson-Br.                                                                                                                                                                                             | 450 4<br>894 8<br>780 7<br>79<br>211 2<br>155 70 1<br>395 3                | 70 7<br>79<br>13 88 2<br>58 98 1<br>80 3                                                 | 137<br>191<br>763<br>116 28                                                               | )55 99<br>268 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215<br>216<br>22<br>49<br>225<br>24<br>118              | Conditions  # "arm. Cs. Hoechst Akt) Lmp. Chech. Imperial Oll. 1.B.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220 50<br>22 50<br>52 70<br>227 50<br>23 85<br>117 70<br>848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227 30<br>22 66<br>52 29<br>238<br>23 66<br>118                | 226 60<br>22 80<br>52 50<br>231 -<br>23 60<br>117 50<br>884 -      | 223                                                               |
| 28<br>276<br>476<br>87<br>139<br>395<br>172                      | Autor P. Atl<br>Applicat. 232<br>Aquitaine<br>(certif).<br>ArjemPrion<br>Anx. Entrepr.<br>Anxil. Havig. | 290<br>484<br>90<br>150 10<br>314                                                          | 485<br>88<br>154<br>319                                          | 293<br>488<br>88 80<br>154<br>318                                               | 482<br>85 30<br>153 90<br>314                                                                  | 335<br>176<br>71<br>60<br>135<br>33                                        | Feredo                                                                                                                | 178 36<br>69 50<br>61 20<br>136 80<br>33                         | 178<br>69 30<br>61 20<br>139 50                                              | 69 30<br>61 20                                                                  | 76<br>68 30<br>60 60<br>37                          | 55<br>225<br>558<br>106<br>54<br>245<br>290<br>74                                     | Penarreya Pembedi Pernad-Rie Petroles B.P. Paugeot — (eCl.). Plorre Auby.                                                                               | 57 86<br>237<br>555<br>110 90<br>58 50<br>253 10<br>788 50                                                           | 58<br>240<br>558<br>1   4 50<br>57 90<br>253<br>290 50                                                           | 58<br>241<br>556<br>114 59<br>57 50<br>251<br>280 50                                               | 58<br>243<br>556<br>113<br>57 90                                                     | 50<br>75<br>123<br>160<br>560<br>595                                                          | Usiner<br>— (obl.).<br>Vallowes<br>V.Chequot-P.<br>Vlaiprix                                                                                                                                                                                                       | 50 .<br>78 20<br>125 60 1<br>169 70 1<br>584 6                             | 58<br>77 58<br>27 1<br>69 58 8<br>80 5                                                   | 50<br>77 58<br>127<br>169 60<br>580 0                                                     | 50 26<br>77 56<br>124 60<br>178 .<br>570 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193<br>197<br>5288 .<br>315                             | 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97 50<br>193 80<br>5280 5<br>314<br>6 05<br>581<br>44<br>147 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99 70<br>198 89<br>280 - 1<br>312<br>6 05<br>587<br>44 20      | 99 70<br>198 50<br>278<br>312 10<br>8 05<br>592<br>44 15<br>148 40 | 99<br>196 40<br>5208 .<br>310 [0<br>6 15<br>587<br>43 40<br>148 . |
| 184<br>144<br>106<br>122<br>525                                  | BancFives<br>Bail-Equip<br>Bail-Invest<br>B.C.1<br>Bazar HV<br>Bazar BV<br>Bic<br>Beuygnes<br>Beuygnes  | 169 90<br>158 19<br>113 58<br>125<br>538                                                   | 166<br>170<br>157<br>117<br>125<br>537                           | 537 ·                                                                           | 186<br>[7] 95                                                                                  | 85<br>126<br>165<br>145<br>193<br>390                                      | Saleries Lat. Sie d'entr Gie Fonderie Générale Occ G. Tra. Mars. Guyenne-Gas. Hachette                                | 143 · ·<br>175 · ·<br>148 10<br>210 · ·<br>400 · ·               | 143<br>174 98<br>148<br>215<br>408                                           | 143 · 1<br>172 · 1<br>155 · 1<br>219 90 2<br>405 · 4                            | 43 3B                                               | 92<br>338<br>121<br>76<br>108                                                         | P.M. Pocisia                                                                                                                                            | 98 20<br>341<br>124<br>76                                                                                            | 98 80<br>348<br>(28 80<br>C 82 80                                                                                | 98 80<br>349 90<br>124 80<br>59                                                                    | 98 80<br>349 90<br>125 90<br>70 10<br>(07 50                                         | 240<br>225<br>245<br>248<br>199                                                               | Aster, Mises.<br>8. Ottoman.<br>8ASF (Akt).<br>Bayer<br>Boitelsfool.                                                                                                                                                                                              | 28 50<br>248 50 2<br>221 . 2<br>259 80 2<br>240 2<br>200 88 2<br>125 1     | 27 90<br>46 2<br>21 2<br>57                                                              | 27 90<br>245 50<br>224<br>265<br>248<br>203 50                                            | 27 98<br>245<br>221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56<br>156<br>18<br>(7)                                  | Quilmés  # Raodisot  #2201. Selec  Royas Outch.  RioTinta Zioc.  St-Kelega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 259<br>167<br>59 68 C<br>159 88<br>16 60<br>180 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 259 58<br>164 60<br>54 .<br>152 .<br>15 30<br>179              | 167 80<br>59<br>152 29<br>16 25<br>178 20                          | 163<br>58<br>152 58<br>16 65<br>179                               |
| 1908<br>1580<br>219<br>215                                       | Carretour                                                                                               | 482<br>  918<br>  1892<br>  290 20<br>  228   9                                            | 1938 .<br>[700<br>209 [0<br>222                                  | 497<br>1946<br>1700<br>200 20<br>223 60                                         | 490<br>1941<br>1700<br>284<br>222 .                                                            | 182<br>76<br>980<br>545<br>90<br>72<br>50                                  | Hutch, Mapa,<br>Instal,<br>Inst. Mérieuz<br>J. Borel Int<br>Jenmont Ind.<br>Kali Ste Th<br>Kléber-Gol<br>Lab. Béliob. | 81<br>986<br>555<br>91 90                                        | 81<br>(000<br>568<br>91 95<br>C 74 .<br>53                                   | 81<br>1014 18<br>583 6<br>91 95<br>74<br>53                                     | 95<br>80 10<br>80 10<br>105 *.<br>91 10<br>75<br>54 | 67<br>118<br>164<br>131<br>295<br>75<br>335<br>435                                    | Preses Cità Preses Cità Pristabali Si. Pricat. Primagaz. Printemps. Radar S.A. — (obl.)                                                                 | 64 40<br>122 · .<br>175 · .<br>144 · .<br>279 98<br>81 50<br>346 · .                                                 | 142<br>257 58                                                                                                    | 57<br>123<br>175 58<br>143<br>207 58<br>81<br>343<br>437                                           | 120 68<br>173 -<br>142 -                                                             | 163<br>428<br>18<br>550<br>219<br>535<br>415                                                  | G.F. Pr. Can.,<br>De Beers (S.),<br>Dearts Bank<br>Deme Mines.<br>DelPost Hem.<br>East. Kodak.<br>East Rand.                                                                                                                                                      | 157 50 1<br>424 50 4<br>18 78<br>568 . 5<br>211 50 2<br>537 . 5<br>429 . 4 | 57 88   128 4   18 90   164 5   10 2   138 5   128 30 4   62 78                          | 157 50<br>127 50<br>18 80<br>564<br>208 50<br>545<br>428 58<br>63 10                      | 421<br>18 55<br>571 .<br>212<br>543<br>61 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 355<br>28<br>455<br>49<br>17<br>175<br>30<br>146<br>265 | Schlumberge<br>Shell Tr (\$.).<br>Slement A.S.<br>Stary<br>Tanganylin.<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Uniterer<br>Unit | 27 88<br>473 69<br>49 10<br>16 80<br>172 88<br>31 20<br>148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 50<br>473 98<br>49 70<br>16 90<br>172 40<br>38 25<br>151 50 | 28 60<br>473 38<br>49 80<br>16 90<br>172 80<br>30 38<br>153        | 26 20<br>478 90<br>49<br>16 50<br>172<br>38 18<br>153             |
| 215<br>119<br>92<br>119<br>1680                                  | ChitComm.<br>Chiers.<br>Chim. Rout<br>Clim. Franc<br>— (shl.).<br>C.LT. Alcate!                         | 57 15<br>211 10<br>130 .<br>92 20<br>123<br>619 .                                          | 67<br>216<br>133 50<br>93 80<br>121 50<br>1625                   | 67<br>216<br>134<br>93 89<br>121 50<br>1624<br>43 20                            | 67 90<br>211 70<br>131<br>92                                                                   | 180<br>265<br>366<br>1780                                                  | Latarya — (oblig.). La Bécia Logrand Locabail Locatrades Lociobus L'Orasi                                             | 183 80<br>258<br>369<br>1720<br>207 80<br>165 .<br>220 30<br>893 | 183 30<br>259 90<br>389<br>1759                                              | 183 10 1<br>289 70 2<br>376 3<br>1756 17<br>208 2<br>168 11<br>220 - 2<br>908 9 | 82<br>98 90<br>770<br>40<br>96<br>58<br>20 .        | 576<br>105<br>134<br>510<br>117<br>245                                                | Redocto .<br>Risono-Pecil.,<br>RosssUctor                                                                                                               | 109 50<br>140<br>536 .<br>121<br>247                                                                                 | 140<br>540<br>119 10<br>253                                                                                      | 148<br>544<br>118 50                                                                               | 592<br>198 50<br>(46<br>545 .<br>1 19 10<br>258 89                                   | 248<br>380<br>173<br>171                                                                      | Excon Corp Exxon Corp Ford Motar Pree State                                                                                                                                                                                                                       | 242 2<br>380 50 3<br>177 1<br>181 98 1<br>VALEURS                          | 188 3<br>73 58 J<br>80 J<br>BOKMAN                                                       | 179 50 <br>17 LIEU<br>deman                                                               | 389 174 58 180 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200<br>3<br>OPERAT                                      | West Hold<br>  Zambia Cop<br>  IONS FERMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 213 3<br>8 29<br>SEULEMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121 .  <br>212 18<br>3 28<br>2011<br>Presider                  | 121 38<br>212 18<br>3 25                                           | 121<br>210<br>3 26                                                |
| II i81                                                           | Club Maditer<br>C.M. Industr.<br>Goffmeg<br>Coffmer                                                     | 106 70                                                                                     | 102 8DI                                                          | 319 .<br>102                                                                    | 315<br>102 80                                                                                  | 3298<br>450                                                                | — obl. conv.<br>Lygna. Eaux<br>Mach. Ball                                                                             | 472                                                              | 476<br>33 30                                                                 | 230 32<br>474 50 4<br>33 50 3                                                   | 33                                                  | 450<br>87                                                                             | Rue Impérial                                                                                                                                            | 87 90                                                                                                                |                                                                                                                  | 78 68                                                                                              | G 79 58                                                                              | со                                                                                            | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                            | <del></del>                                                                |                                                                                          |                                                                                           | echan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ge  -                                                   | MARCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | É LIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                                              |                                                                    | i                                                                 |
| 386                                                              | C= Bancaire.<br>C.C.E<br>C Entrear                                                                      | 309 .                                                                                      | 310 .                                                            | 310[                                                                            | 495<br>310 .                                                                                   | 1440                                                                       | Mais. Phénix<br>Mar. Firminy<br>Mar. Ch. Rep                                                                          | 114                                                              | 114<br>59 78                                                                 | 1459 - 141<br>114 - 11<br>59 78 1                                               | 11 80  <br>59 10                                    | 120<br>665                                                                            | Sagem<br>Saist-Gobalo<br>S.A.1                                                                                                                          | 648 .                                                                                                                | 648                                                                                                              | 126 .<br>658 .                                                                                     | 618<br>125<br>836                                                                    | - 444                                                                                         | CHE OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                      | COUI                                                                       |                                                                                          | 100RS                                                                                     | de gré :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | MORRILLES ET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEVISES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COL                                                            |                                                                    | 31 /7                                                             |
| 92<br>149<br>(77<br>345<br>127<br>111<br>340<br>83<br>(53<br>229 | Crèd. Fonc<br>C. F. Jame<br>Grèd. Indust.<br>Grèd. Nat<br>C. Mord U.P<br>Gransot-Loire<br>C.S.F         | 94 (0)<br>140<br>177<br>354<br>128<br>114 20<br>342 50<br>83<br>162 80<br>220 50<br>118 20 | 139 50<br>177<br>353<br>128<br>116<br>348<br>83 50<br>162<br>218 | 89 90<br>140<br>177<br>353<br>128 50<br>116<br>349<br>83 90<br>163 28<br>219 40 | 91 80<br>137 50<br>177 · 350 · 126 10<br>126 10<br>118 · 345 · 345 · 33 90<br>159 10<br>217 20 | 2610<br>45<br>110<br>1130<br>575<br>555<br>865<br>330<br>450<br>256<br>133 | Mat. 1014ph.<br>M.E.C.i.<br>Mát. Norm.<br>Michelin B.<br>— ablig.<br>Moël-Hen.<br>Mot. Leroy-S                        | 2640                                                             | 2636<br>47<br>110 50<br>176<br>574<br>860<br>330<br>485<br>260<br>123<br>126 | 2637 . 26:<br>47                                                                | 20<br>46 10<br>03 90<br>80 ·<br>74<br>76            | 128<br>186<br>197<br>71<br>101<br>110<br>265<br>305<br>278<br>102<br>76<br>1750<br>78 | Satises. Satises—Poy. Schoulder SCOA Sefimed Seichmed Sign. E. El. S.I.A.S. Sign. E. El. S.I.A.G. Simco Sign. E. S.I.M.O.R. St. Ressignel Segrap Segrap | 128<br>112 49<br>195<br>69 88<br>198 50<br>199 50<br>189 90<br>386<br>274 50<br>102 19<br>78<br>1725<br>78 20<br>525 | 128<br>107<br>189<br>70 50<br>109 50<br>109 90<br>574<br>340 10<br>275<br>102 10<br>C 83<br>1740<br>77 90<br>514 | 128<br>108 28<br>185<br>109 50<br>109 90<br>385<br>336<br>276<br>103<br>83<br>1750<br>77 90<br>616 | 130 40<br>169 98<br>102 -<br>102 -<br>118 397 -<br>334 -<br>1183 -<br>1749 90<br>510 | Canada Allemag Belginum Oscessa Espagne Grande-I Italia () Rorvège Pays-Ba: Pertugal Suèse () | ## (\$ 1)  \$ cao. 1)  \$ (ao. 1)  \$ (100 DNO)  \$ (100 krs.)  \$ (100 krs.) | 4 (70 ii 73 73 75 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                      | 226   425   17<br>408   1<br>850   7<br>515   462   658   070   8<br>050   16<br>610   1 | 4 380<br>4 244<br>70 100<br>1 400<br>7 507<br>7 507<br>8 603<br>0 659<br>80 659<br>81 775 | 4 34 4 24 69 86 73 77 85 9 64 81 56 15 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 16 56 |                                                         | Or fin (kile en l<br>Gr fin (kile en l<br>Gr fin (kile en l<br>Pièce trançaisi<br>Pièce sulsse (i<br>Sausa latine (i<br>Sauverain<br>Pièce de 10 do<br>Pièce de 5 de<br>Pièce de 50 pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | linget) 1 (20 fr.) 2 (10 fr.) 10 fr.) 10 fr.) 11 fr.) 11 fr.) 12 fr.) 12 fr.) 12 fr.) 13 fr.) 13 fr.) 14 fr.) 15 fr.) 16 fr.) 16 fr.) 17 fr.) 18 fr.) | 24260<br>256<br>177<br>239<br>229<br>239<br>1164<br>571        | 24<br>80<br>1                                                      | 075                                                               |
| #85                                                              | Delifus-Mieg.<br>Dumes                                                                                  | 84 75<br>701                                                                               | 64 80<br>748                                                     | 748                                                                             | 740                                                                                            | 25<br>114                                                                  | Norvel Gal.                                                                                                           |                                                                  | 121                                                                          |                                                                                 | 18 60 I                                             | 220                                                                                   | Sue2                                                                                                                                                    | 235]                                                                                                                 | 234 70                                                                                                           | 234 78                                                                                             | 234 70                                                                               | I                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                          | 1                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                    | 11                                                                |

# Le Monde

## UN JOUR

- 2-3. LA CONFERENCE D'HELSINKI
  - 4. EUROPE 4. AMERIQUES
  - 5. ASIE
  - 6. POLITIQUE 6. PRESSE

#### LE MONDE DU TOURISME ET DES LOISTRS Pages 7 à 11

- Sur un marché de Macédoin - Voyage à travers les voyages BROCANTE : Un chaudron sur la route.

RIPPISME : Un Louvre du pursang. Mode: Maison; Jeux; Phila-télie.

- 12. RELIGION
- 12. SOCIETE 12. EDUCATION
- 12. FEVILLETON
- 14-15. SPECTACLES 17. JUSTICE

  - 17. FAITS DIVERS
  - 17. EQUIPEMENT ET REGIONS
  - 18. LA VIE ECONOMIQUE

#### LIRE EGALEMENT

RADIO-TELEVISION (13) Annonces classes (16); Aujourd'hui (13); Carnet (12); s Journal officiel » (13); Météo-rologie (13); Mots croisés (13); Finances (19);

# **Septembre** et octobre location villas et studios

3 semaines voyage Pans-Tunis par avion Prix par personne... 1045

# GRANDES VACANCES

1, rue du Louvre, Paris 1er 260.34.35

Pour recevoir notre brochurs « Vacan-ces en Tunisie », renvoyez ce-bon à Grandes Vacances après l'evoir rempli.

Adress: .....

En collaboration avec l'Office C. National du Tourisme Tunisien.

CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES

ELECTRO-MENAGER BROSSERIE - COUTELLERIE CADEAUX - GADGETS UTILES

**DIDIER-NEVEUR** 39, Rue Marbeuf - Tél.: BAL 61-70 20, Rue de la Paix — PARIS Cuvert du lundi au samedi de 9 à 19 h.

SPORTSWEAR-MANUFACTURE 119, rue Montmartre, PARIS (20) Tel.: 236-77-53 (Metro Sentier).

FABRICANT DE JEAN'S ET VELOURS avise son aimable clientèle que leur magasin est ouvert durant tout le mois d'août.



La numéro du « Monde daté le août 1975 a été tiré à

E F G H francs et est finance par un cré-dit lié du gouvernement français d'environ 650 millions de francs.

N'exigeant pas l'expulsion de l'État juif de l'ONU

#### DANS LE MONDE | Le «sommet» de l'O.U.A. se borne à recommander un «renforcement des pressions sur Israël»

Kampala (A.F.P., Reuter, A.P.).

— Au terme d'un débat qui s'est prolongé toute la nuit, les dirigeants africains réunis au douzième sommet de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) ont refusé d'adopter un texte recommandant l'expulsion d'Israël des Nations unies, défendu par la délégation libyenne dirigée personnellement par le colonel refusé des la ces travaux qui ont Kadhafi. Ils ont même amendé le Kadhafi. Ils ont même amendé le projet de résolution qui avait été mis au point par la conférence ministérielle de l'Organisation la semaine précédente, et qui proposait une mesure de « suspension ». Ils ont finalement voté un texte prevoyant seulement de « renfor-

Bien qu'elle ait été ainsi édul-corée, cette résolution a encore fait l'objet des réserves de cinq pays : le Zaire, le Ghana, la Sierra-Leone, le Sénégal et le Liberia, Les représentants de Kinshasa out fait savoir qu'ils étaient totalement hostiles aussi bien au texte original qu'au texte amen dé. Les délégations des autres pays ont fait savoir qu'ils n'avaient pas d'instructions de leurs chefs d'Etat absents pour

rieurement.

Le vote intervenu à Kampala a été accueilli avec satisfaction à Jerusalem.

Après le départ jeudi du président Boumediène d'Algèrie et du général Teferi Bante d'Ethlopie, douze chefs d'Etat seulement ont participé à ces travaux qui ont été marqués par de vives attaques du président Kadhafi contre le président Sadate, parti mercredi. Dans l'après-midi de jeudi, le «sommet» avait décidé que le dialogue avec les régimes minoritaires blancs d'Afrique australe pourrait se poursuivre à condition qu'il ait pour objet l'application. qu'il ait pour objet l'application de la règle de la majorité et que les mouvements nationalistes en expriment le vœu. Le recours à la violence n'est pas écarté si les discussions échouaient.

Les participants à la réunion ont aussi décidé d'envoyer une mission de conciliation en Angola pour tenter de mettre fin aux affrontements entre les mouve-ments nationalistes.

Le président Amin a proclamé la clôture officielle du « sommet »

ce vendredi matin.

Au Nigéria

### Le nouveau pouvoir reproche au régime déchu son mépris des chefs traditionnels

La situation redevient normale au Nigéria après le coup d'Etat qui a conduit, mardi 29 fuillet, à la destitution du général Gowon et à son rempiacement à la tête de l'Etat par le général Mohammed. Le couvre-feu a été levé jeudi. Les liaisons aériennes intérieures reprennent ce vendredi. Les vols internationaux restent cependant suspendus. Les frontières avec le suspendus. les frontières avec le Dahomey et le Niger, pays qui sont tous deux membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Onest (C.E.D.E.A.O.), ont été rouvertes, mais elles restent fermées avec le Tchad et le Cameroun.

Le nouveau chef de l'Etat, escorté par un char et des véhi-cules blindés, s'est rendu jeudi matin au quartier général des forces armées pour présider la pres-tation de serment des nouveaux gouverneurs militaires nommés à la tête des douze États de la fédération. Le général Mohammed leur a demandé de ne pas suivre l'exemple de leurs prédécesseurs, tous révoqués par les nouvelles autorités pour népotisme, favoritisme et corruption. « Ils joulaient aux pieds les normés administratioes, n'héstiaient pas à humilier les chejs traditionnels et ne tenaient aucun compte des coutumes locales », a notamment gouverneurs militaires nommés à

Selon le « Daily Telegraph »

LA FRANCE AURAIT «ENLEVÉ»

A LA GRANDE-BRETAGNE

UNE COMMANDE EGYPTIENNE

D'ARMEMENTS

Londres (AFP.). — Dans une information publiée le jeudi 31 juillet le Daily Telegraph affirme que la France aurait « enlevé » à la Grande-Bretagne une commande égyptienne d'armements, financée par l'Arabie Saoudite, d'une valeur de 300 millions de livres

Selon le Daily Telegraph c'est à la suite des pressions exercées par M. Giscard d'Estaing sur le prince Fahd d'Arable Saoudite que l'Egypte — qui aurait préferé l'équipement britannique — accorderait vraisemblablement ses commandes à la France.

Qualifiant cette action de coup de polgnard dans le dos , le journal indique que les Egyptiens achèteraient l'avion franco-allemand Alphajet de préférence au Hawk de la compagnie Hawker Siddeley.

rielle pour l'armement, qui déclare être toujours en rayport avec l'Arabie Saoudite, ne confirme pas cette information.]

LE PAKISTAN COMMANDE

DIX MIRAGE-III R

31 juillet pour permettre au Pa-kistan de bénéricier des prix de 1973. Il porte sur une somme glo-

bale d'environ 300 millions de

[A Paris, la délégation m

lions de livres.

affirmé le chef de l'Etat dans son

Si la décision de remplacer les gouverneurs semble avoir été bien accueillie par la population, l'au-toritarisme dont font preuve les militaires semble poser quelques problèmes Mercredi soir, des sous-officiers ont donné l'ordre aux onticiers ont donne l'ordre aux conducteurs d'autobus de la capi-tale de réduire de moitié le prix du transport. Cette intervention a entraîné des incidents, et les conducteurs n'ont pas repris le travail jeudi.

Le haut-commissariat du Nigéria à Kampala a délivré jeudi un passeport au « général à la re-traite » Yakubu Gowon L'ancien chef d'Etat pourrait séjourner au Togo avant de regagner Lagos. Notre envoyé spécial à Lome, Bernard Brigouleix, nous câble que les milieux politiques et diploma-tiques togolais s'attendaient à son arrivée dans l'après-midi de vendredi à bord d'un avion venant de Kampala. La présidence de la République et l'ambassade du Ni-géria refusaient cependant de confirmer ou de démentir cette

Après la Libye, le Pakistan a annoncé son intention de recon-naître le nouveau gouvernement

A l'occasion

du 48° anniversaire

de l'armée de libération

L'ANCIEN CHEF

D'ÉTAT MAJOR DE LIN PIAO

RÉAPPARAIT EN PUBLIC

#### M. RANQUE FRANQUE PROCLAME A KAMPALA L'INDÉPENDANCE DU CABINDA

Kampala (A.F.P.). — M. Luis
Ranque Franque, président du
Front de libération de l'enclave
du Cabinda (FIEC), a annoncé
vendredi matin 1er août à Kampala, an centre international des
conférences où vient de se tenir
le douzième « sommet a de l'Orgale douzième « sommet a de l'Orgale douzième « sommet a de l'Orgale douzième « sommet » de l'Orga-nisation de l'unité africaine, qu'il « proclamait solennellement à npter de ce jour l'indépendance

[Le Cabinda est une enclare située sur la côte atlantique entre la République populaire du Conço et le Zaire. Ce territoire administre par Il est revendique par les trols mouvements de libération angolais qui considérent qu'il fait partie inté-grante du territoire national, et contrôlé par les forces du Mouvement populaire de libération de l'Angola (M.P.I.A.). Le FLEC, préside par M. Luis Ranque Franque, réfuzie à Kinshasa au Zaire, milite pour l'indépendance du territoire qui produit, grâce à des forages off-shore quelque 10 millions de tonnes de pétrole par an. Son mouvement semble toutefois déchiré par des querelles internes. Le 25 juillet en d'une conférence de presse, la création d'un a gonvernement révolutionnaire provisoire cabindais a présidé par M. N'Zita Henriques Tiago, jusque-là vice-président du Front Jusque-la Vecepitament du Troit (a le Monde» du 26 juillet). Deux Jours plus tard M. Hanque Franque publizit un communiqué déniant toute légitimité à cet organisme.]

El Salvador

#### UNE DOUZAINE D'ÉTUDIANTS SONT TUES DANS UN AFFRONTEMENT AVEC LA POLICE San-Salvador (Reuter). — Une

douzaine d'étudiants ont été tués mercredi 30 juillet au cours d'une fusillade d'une heure à l'univer-sité nationale de San-Salvador L'armée s'est heurtée à deux mille étudiants protestant contre l'ar-restation de plusieurs de leurs condisciples au cours d'une manifestation antérieure. Une trentaine d'étudiants sont soignès dans les hôpitaux, tandis qu'une dizaine de militaires auraient été grièvement blessés dans ces affrontements. Un communiqué du ministère de la défense a assuré jeudi que les étudiants ont déclenché la bataille en « ouvrant le feu à la mitrail-lette et en lançant grenades cu phosphore et cocktails Molotor contre les forces de l'ordre ». Cet affrontement survient après cinq semaines de manifestations organisées par les étudiants contre l'élection de Miss Univers, la se-maine dernière, à San-Salvador, tenue pour une dispendieuse fan-

taisie dans un pays pauvre.

Première expérience européenne de contrats à long terme de livraisons de céréales

## La Commission de Bruxelles propose aux Neuf

Brixelles (Communaties enropéennes) — La Commission européenne vient de demander aux 
Etats membres de l'autoriser à 
conclure avec l'Egypte un contrat à long terme de fournitures 
de produits agricoles. Le projet, 
d'un montant d'environ 300 millions de dollars (L32 milliard 
de francs), en a été négocié au 
cours des semaines passées entre 
M. Lardinois, le commissaire eu-M. Lardinois, le commissaire eu-M. Lardinois, le commissaire et ropéen chargé des affaires agricoles, et M. El Chazil, ministre 
égrotien de l'approvisionnement. 
Si les Neuf donnent, en septembre, leur feir vert, ce sera la 
première fois que la Communauté 
l'approvisionnement des 
l'approvisionnements dans certa mie des s'engagera dans cette voie des terme L'objectif, note M. Lardi terme. L'objectif, note al l'arti-nois, n'est pas tellement d'ac-croitre les exportations agricoles de la C.E.E. que de stabiliser les courants d'échanges tradirionnels. De tels contrats detraient assirer aux producteurs des Neuf des débouches réguliers à des conditions fixées à l'avance Sur le plan politique, ils contribueront à favoriser la coopera-tion entre la Communauté et des pays avec lesquels elle a ma-nifesté l'intention d'entretenir des relations privilégiées. Le contrat avec l'Egypte pré-

voit des livraisons de sucre, de céréales, de produits laitiers et de viande bovine. La CEE, s'engageralt à fournir 75 000 tonnes de sucre par an pendant trois ans, au prix communautaire libelé en unités de compte, ainsi ou'un million de tonnes de blé ou de farine (avec un minimum de 200 000 tonnes de farine) au cours de la campagne 1975-1976. à un prix inférieur au prix intérieur de la CEE Les Egyptien auraient souhaité que l'engage-ment de la Communauté portai sur trois années; mais la Commission, faute d'avoir arrêté une doctrine définitive sur la marche à sulvre pour la conclusion de tels contais à long terme — elle aura un débat de fond sur ce thème au début de septembre. a prefere ne proposer pour cette première opération qu'un accord

En ce qui concerne les produits laitiers, dont la C.E.E. est très largement excédentaire, il est prévu de livrer : 10 000 tonnes de poudre de lait par an pendant mage par an pendant deux ans, et pendant une année 5 000 ton-nes de lait reconstitué destiné à l'alimentation des veaux Enfin, la Communauté expédierait l'an prochain 10 000 tonnes de viande bovine à un prix supérieur au cours mondial. Toutes ces livraisons seralent

réalisées par des opérateurs pri-vés mais sous le contrôle et avec un but spéculatif?]

la garantie de bonne fin de la C.E.E. Des subventions à l'ex-portation sersient accordées par Bruxelles lorsque les prix de vente facturés aux Egyptiens seraient inférieurs aux prix comm

Une telle politique de contrats à long terme est encore combat-tue au sein de la Commission et demain peut-être du conseil des ministres — par ceux qui contestent que le Marché commun sit vocation à jouer un rôle permanent d'exportateur de produi agricoles et qui redoutent que ceia n'incite les agriculteurs des Neuf à davantage produire.

PHILIPPE LEMAITRE

Après ses achais aux États-Unis

#### L'U.R.S.S. VOUDRAIT IMPORTER 4.2 MILLIONS DE TONNES DE BLÉ DE LA C.E.E.

Le Japon aurait acheté nom 550 000 tonnes de ble aux Etats Unis, au Canada et en Australie

Unis, au Canada et en Australie, indique l'agence Reuter, citant des sources informées japonaise. Les livraisons se feraient d'octobre à décembre.

L'U.R.S.S., de son côté, chercherait, après avoir acheté d'importants tonnages de blé aux Etats-Unis, à se procurer auprès des pays du Marché commun de massives quantités de blé. Selon l'International Heruld Tribung. l'International Herald Tribune les autorités soviétiques auraient pris contact avec des négociants français pour acheter 4,3 millions de tonnes de blé.

[Spéculation on nécessité ? Les achats massifs de céréales à l'étranger par les Soviétiques (déjà 14 milaux Etats-Unis) seraient dus, selon milieux officiels américains, à un déficit de la récolte russe de production soviétique de céréales, en raison de la sécheresse, n'atteindralt en effet que 185 millions de tonnes, alors que la consommation de I'U.R.S.S. est estimée à 216 milles achats soviétiques seraient donc dictés par la nécessité. Les récentes déclarations soviéti-

ques (« le Monde » du 26 juillet) font, elles, état d'une meilleure récolte qu'en 1974 (où elle était de 195 millions de tonnes). Si l'on accepte ces prévisions, comment expliquer alors les achats de I'C. R. S. S. à l'étranger... sinon dans

A la suite d'un conflit avec le directeur

### Un foyer de jeunes travailleurs à Auxerre est occupé

diennes..., l'atmosphère est loin d'être sereine au joyer des jeunes travailleurs Vaulabelle,

manifestants qui résistaient en

s'asseyant par terre.

Mais les événements de jendi

à Auxerre (Yonne).

Pékin (AFP.). — La réception donnée jeudi 31 juillet pour le quarante-huitième anniversaire de la fondation de l'armée populaire « Ce que nous reprochons au de libération a été marquée par deux faits importants : la réhabidirecteur, explique un résident, c'est d'installer un climat de répression. » Plusieurs jeunes travailleurs ont reçu des lettres notifiant leur expulsion du foyer. deux rates importants : la rensol-litation d'un vétéran de l'armée chinoise, le général Lo Jui-ching, et la confirmation de la nomi-nation de M Wang Hung-wen, vice-président du parti, à un poste Motif : « non palement du loyer ».
« Le rôle d'un directeur se rénouveau celui de vice-président de la commission militaire du P.C.C. Le général Lo, âgé de soixante et onze ans, a été cité par l'agence Chune nouvelle, sans sume t-il a gérer le joyer et à se comporter comme un hôtelier ? » se demandent des résidents. Les expulsés sont ou ont été ré-cemment des chômeurs et penou'aucun titre ne lui soit attribué dant une période suffisamment longue pour avoir encore, à l'heure actuelle, des difficultés budgétaires. « Plutôt que de les renvoyer, M. Alain Cattagni ne devrait-il pas solliciter — comme le règlement le lui permet — une gife pour ces égunes à décla post au nombre des personnalités qui assistaism à cette réception. Ancien chel de l'état-major géné-ral de l'armée sous le maréchal Lin Piao, il avait été l'une des victimes les plus notables de la révolution culturelle. aide pour ces jeunes ? » déclarent les mêmes, qui réclament aussi le renvoi des cinq ou six person-Ancien président du syndicat les qui accompagnent frequemment ces derniers jours le direc-teur. « Mûtee privée », disent-ils. « Des copains qui m'aident », proteste le directeur du foyer... Les « copains » ont essayé, jeudi soir, de faire sortir du bureau les manifestants qui résistaient en

américain des camionneurs M. JAMES HOFFA

A DISPARU

Detroit (AP., AFP.). — L'an-cien président du puissant syndi-cat des camionneurs américains M. James Hoffa, agé de soixante Islamabad (A.F.P.). — Un contrat portant sur l'achat, par l'armée de l'air pakistanaise, de dix avions de reconnaissance Mirage-III R. a été signé, le 29 juillet, à Islamabad, entre le gouvernement pakistanais et un représentant de la société Marçel Dassault. a-t-on annoncé jeudi deux ans, a disparu le mercred 30 août de son domicile de Bloomde sour de son domiche de Biomiche de Biom Dassault, a-t-on annoncé jeudi dans la capitale pakistanaise Ce contrat devait être signé avant le ne portait aucune trace d'effrac-tion.

> • Une charge de faible puissance a explosé, jeudi matin 31 juillet à la station centrale des autobus de Jérusalem, sans faire

Le bureau du directeur poids mort dès que je prenais occupé, deux procès en cours, une initiative nécessitant son plusieurs autres plaintes dépo- aval. » « Claude Nesmes était trop sees, des frictions quasi quoti- diennes... l'atmosphère est loin du côté des administrateurs. « Il du cote des administrateurs. À leur goût, répliquent les animateurs du foyer. MM. Claude Callier et Claude Cattet, et des résidents, et il a eu le tort de permettre l'entrée des garçons dans un joyer prévu pour les jeunes jules seulement...»

L'affaire aurait pu s'arrêter là si le conseil d'administration n'avait pas accumulé alors un certain nombre d'eerreurs » pour le moins regrettables. Du jour au lendemain, les résidents ont vu arriver un nouveau « directeur », M. Christian Di Orio. « Les pre-M. Christian Di Orlo. « Les premiers actes de celui-ci ont été de poser des interdits parlout... », disent des jeunes du foyer. « On ne savait pas très bien qui il était... Mais quelqu'un l'a reconnu : c'était le pairon d'un des plus grands cajés du centre de la ville. Il n'avait aucune compétence pour diriger un foyer. » L'atmosphère s'envenima quand M. Di Orio, chargé par le conseil d'administration d'êt u di er la gestion du foyer, paria par sousgestion du foyer, parla par sous-entendus de mauvaise gestion, voire d'un tron budgétaire... Aus-sitôt, les résidents ont demandé une explication à M. Nesmes, lequel, après s'être disculpé, a demandé que l'on rende publics les comptes du foyer et intente actuellement un procès en diffa-mation. mation.

C'est en avril dernier que M. Cattagni a succédé à M. Di Orio. Ami personnel de plusieurs membres du conseil d'administra-tion, il n'a jamais été véritable-

ment accepte ni par une trentaine de résidents (sur quatre-vingts actuellement) ni par les anima-teurs. Après avoir longtemps de mandé la réintégration de M. Claude Nesmes, les habitants M. Claude Nesmes, les habitants du foyer ont intenté un procès contre le conseil d'administration pour non-respect de statut. Ils demandent la création de nouveaux statuts et un conseil d'administration élargi aux résidents et aux représentants syndicaux.

Jusqu'à ces derniers jours, la situation s'est dégradée. L'occupation du bureau a été décide après l'envoi, par le directeur, d'une let tre recommandée à

d'une lettre recommandés à M. Claude Cattet Dans cette lettre, le directeur indiqualt qu'il était amené à envisager le licen-ciement de M. Cattet et le priait de se présenter à son bureau le 31 juillet à 14 heures. A cette même heure, le bureau était occupe et M. Cattagni n'a pas voulu rencontrer M. Claude Cattet ni les résidents qui le soutiennent, qu'il qualifie de « voyous » et de " rigolos ». Par contre, ses « co-pains », portant à bout de bras l'animateur, l'ont entraîné dans sa chambre, ont fait ses valises et l'ont déposé dans le hall...

CHRISTIANE CHOMBEAU.

• Selon Findice C.G.T., les prix ont augmenté de 1,1 % en juillet, la hausse en un an étant

Fin de la grève du remorquage au Havre. — La grève des officiers mécaniciens de la société de remorquage Les Abeilles du Havre, a pris fin, et le trafic portuaire est redevenu normal dès rendredit matient de la contraction de la

Mais les événements de jendi sont le prolongement d'une situa-tion qui se détériore de jour en jour depuis décembre 1974. A l'origine, on retrouve le conflit classique entre l'ancien directeur du foyer, M. Claude Nesmes, et un conseil d'administration, dont la plupart des membres apper-tionnent écolement au conseil la plupart des membres appartiennent également au conseil
municipal, présidé par M. Soisson, secrétaire d'Etat aux universités, et ont chacun leur propre
conception d'animation.

Une succession de heurts aboutira à la démission de M. Ciande
Nesmes : « On m'y a acculé, dit
celui-ci. Je n'avais plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Le
conseil d'administration faisait le Pour votre
DEMENAGEMENT
208 10-30 ODOUL



(CAM

THE PERSON AS